L'I

## PRECIS

DE

L'HISTOIRE UNIVERSELLE.

HIS

TA

entant ment, temps uqu'au

QUATR

042

LE



DE

### HISTOIRE UNIVERSELLE,

OU

#### TABLEAU HISTORIQUE

entant les vicissitudes des Nations, leur agrandisment, leur décadence et leurs catastrophes, depuis temps où elles ont commencé à être connues, uqu'au moment actuel.

PAR M. ANQUETIL.

QUATRIÈME ÉDITION, ENTIÈREMENT REVUE.

TOME VI.

1042 8288 01 X3

26 A6 1811 V.G

#### A PARIS,

GARNERY, libraire, rue de Seine, nº 6, LE NORMANT, imprimeur-libraire, même rue, nº 8.

Di

Man ce con drape dont s'agran nation en Eu être p veau l des G main , Persan régnon coient Des in sans fr mières

# PRÉCIS DE L'HISTOIRE

UNIVERSELLE.

#### ARABES.

MAHOMET parut. Sous l'étendard de ce conquérant enthousiaste, et sous les drapeaux de ses successeurs, les Arabes. dont nous avons crayonné l'enfance. s'agrandirent et étendirent leur domination en Asie, en Afrique, et jusques en Europe. Aucun moment ne pouvoit être plus favorable aux succès du nouveau législateur. Le luxe et la mollesse des Grecs, la foiblesse de l'empire romain, la décadence de l'empire des Persans, la corruption et la division qui régnoient parmi les chrétiens, annoncoient en Asie un ébranlement général. Des imaginations sans régle, des mœurs sans frein, étoient susceptibles, les premières de tous les écarts, les secondes Tom. 6.

Mahomet. 578.

de tous les excès. Mahomet, propre à profiter de ces circonstances, naquit à la Mecque, ville de l'Arabie heureuse, à la fin du sixième siècle, d'une famille dont les docteurs musulmans font remonter l'origine par une filia-

tion directe jusqu'à Abraham.

Il ne se déclara prophète et envoyé de Dieu qu'à l'âge de quarante ans. Ses sectateurs remplissent cette intervalle de prodiges qui commencent dès sa naissance. Il sortit avec lui du sein de sa mère, une lumière extraordinaire qui éclaira toute la Syrie. En lui donnant naissance elle se jeta à genoux, et prononça dévotement ces paroles: « Dieu k est grand; il n'y a qu'un seul Dieu ». Il naquit circoncis. A ce moment, tous les démons ou mauvais génies, posés en sentinelle dans les étoiles et dans les signes du zodiaque, pour tenter les ha-bitans du ciel, en furent précipités. tribus Des -lors, ils cessèrent d'animer les Des sor idoles, de rendre les oracles, et ils son onc perdirent tout leur pouvoir. Le feu sa-cré des Persans s'éteignit. Les eaux d'un sergius la revéré tarirent. Un terrible tremble-a doctri ment de terre renversa une grande par- uifs. tie du palais du roi de Perse, et qua-torze de ses tours. Quand le monarque es que A voulut savoir la cause de cet évènement, inua ses

jugu cenc et an ture. parce

son

torz

racor M de de succes et par à treiz son co s'y ren nomm vint pa de la 1 s'étoit propre naquit hend'une almans e filia-

envoyé ans. Ses valle de sa naisin de sa aire qui donnant et pro-: « Dieu l Dieu ». ent, tous

son devin lui annonça qu'après quatorze règnes, les Perses seroient subjugués, et leur trône occupé par les descendans d'un enfant qui venoit de naître à la Mecque. Ce roi alla visiter l'enfant, et annonça à ses parens sa grandeur future, tous faits dont on ne peut douter. parce que la mère de Mahomet les a racontés.

Mahomet perdit son père à l'âge de deux mois, sa mère à six ans, et fut successivement élevé par son grand-père et par un de ses oncles. Celui-ci le mena à treize ans en Syrie, où les affaires de son commerce l'appeloient. Mahomet s'y rendit habile, fut facteur d'une veuve nommée Khadija, qui l'épousa; il devint par là un des plus riches habitans s, posés de la Mecque. Avant son mariage, il dans les s'étoit distingué sous la conduite de son récipités. ribus arabes se faisoient entre elles. imer les Dès son premier voyage de Syrie avec , et ils son oncle, il avoit eu de fréquens entree seu sa-tiens avec un moine nestorien, nommé eaux d'un Sergius, qui lui donna connoissance de tremble- a doctrine des Chrétiens et de celle des ande par- uiss. Ces entretiens se renouvelèrent et qua-lans d'autres voyages, et on a des preunonarque es que Mahomet, quoiqu'éloigné, connement, inua ses liaisons avec le moine syrien. Ainsi le prophète des Musulmans commença sa mission avec trois moyens fort utiles à tout fondateur de secte; savoir ; de très-grandes richesses; une grande renommée de bravoure et d'habileté militaire, et une réputation de savoir fort puissante sur des peuples ignorans, ou chancelans dans leurs opinions.

Tels étoient les habitans de la partie de l'Arabie où demeuroit Mahomet. Liés, par la nécessité du commerce, avec les Chrétiens nestoriens, eutichiens, et de toutes les sectes, avec les Juiss et les idolâtres qui les environnoient, ils rapportoient, des contrées qu'ils fréquentoient, plus de dispositions au doute et à l'erreur, que de lumières. Il leur restoit cependant des lueurs de la religion primitive; mais si foibles, qu'elles différoient peu des ténèbres. L'idolatrie la plus grossière régnoit dans leurs déserts. Ils avoient une profonde vénération pour la Cabha, ou maison d'Abraham, transportée à la Mecque par miracle. Ils la visitoient avec un grand respect accompagné d'adulations, de prières et de prostrations. D'ailleurs, ilss'accordoient, malgré leur idolâtrie, à croire l'existence d'un Dieu unique. Mahomet sit de ce dogme le fondement de sa religion. Il conserva aussi les pélerinages à la Cabha,

néc éca seu lap Les vie, com dest caus intré toien étoie à-dir étant nous de l'é toute n'étoi Mah voulo table, Acan et les Apr

Apriles dé succes dija, mont l'il lui r

paru.

ens fort savoir: grande habileté e savoir norans, ons. la partie ahomet. rce, avec niens, et ifs et les , ils rapfréquendoute et leur resreligion lles difféplatrie la s déserts. énération braham, racle. Ils spect acères et de ordoient, existence fit de ce igion. I

a Cabha

ns com-

et les purifications raffratchissantes, si nécessaires dans ces climats brûlans. S'il écarta les idolâtres, en professant un seul Dieu, il les rapprocha de lui par l'appât d'une morale toute voluptueuse. Les plaisirs qu'il promit dans une autre vie, firent désirer la résurrection; et comme il les annonça principalement destinés à ceux qui périroient pour sa cause, il se fit des soldats enthousiastes, intrépides dans le danger, où ils se jetoient sans précaution, imbus qu'ils étoient des principes du fatalisme; c'està-dire, de l'opinion, que , notre heure étant marquée dans le ciel, nous devons nous précipiter, sans nous embarrasser de l'événement, qui est indépendant de toutes les mesures humaines. Enfin, ce n'étoit pas une nouvelle religion que Mahomet prétendoit enseigner; mais il vouloit rétablir, disoit-il, la seule véritable, l'ancienne religion professée par Acam, Noe, Abraham, Moise, Jesus et les autres prophètes.

Après avoir conçu son système, dont les développemens n'eurent lieu que successivement, Mahomet mène Khadija, sa femme, dans une caverne du mont Hara, proche de la Mecque. Là, il lui révèle que l'ange Gabriel lui a apparu, et lui a déclaré qu'il est désigné

pour être l'apôtre de Dieu. Elle le croit pieusement, et pleine de joie, elle va faire part de cette déclaration à Waraka, son cousin, qui étoit chrétien, savoit lire et écrire, et étoit passablement versé dans la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Soit simplicité, soit politique, Waraka paroît ajouter foi à la révélation de son parent. Mahomet est si transporté de cette conquête, qu'il fait sept fois le tour de la Cabha, en action de grâces. Le secret circule dans la famille. Les uns y croient, les autres en rient. Outre sa vieille nourrice et d'autres femmes, Ali, pupille de Mahomet et son parent, âgé de douze ou quatorze ans, est, après Waraka, son premier sectateur. Il est suivi par un homme beaucoup plus important, nommé Abu-Becr, très-considéré dans la tribu des Koréishites, dont une partie se déclara ouvertement pour le nouveau prophète. Cependant, n'étant pas encore sûr du zèle de ses partisans, Mahomet prêchoit sa doctrine en secret. Le jeune Ali l'aidoit beaucoup dans cette fonction. Pour Abu-Becr, il prêchoit la véracité de Mahomet, et se rendoit, garant de toutes les visions du prophète, de ses entrevues avec les anges, et de ses entretiens avec Dieu.

gran prin disc « pu

« ex

« fél « es « co

« d'e « frè

çoier Ali, se lèv

« qu « rai « fen

« jan « toi

« Vo « voi religi

son cruel Qu

la sai coura ferma mit a l'app e le croit , elle va Waratien , sablement en et du nplicité, t ajouter t. Mahoonquête, Cabha. et circule pient, les nourrice ipille de de douze Varaka, suivi par portant, léré dans ne partie nouveau pas enas, Maa secret. up dans , il prêt, et se visions

avec les

c Dieu.

Quand le prophète se vit un assez grand nombre de disciples, il appela les principaux à un festin, et leur tint ce discours. « Je ne connois personne qui « puisse offrir aux hommes rien de plus « excellent, que la loi que je vous pré-« sente aujourd'hui. Je vous offre la « félicité de ce monde et de celui qui « est à venir. Le Tout-puissant m'a « commandé de vous appeler à lui. Qui « d'entre vous veut être mon aide, mon « frère, mon lieutenant »? Tous balancoient et gardoient le silence. Le jeune Ali, enslammé de l'ardeur de son âge, se lève et dit : « C'est moi, ô prophète! « qui veux être ton lieutenant. Je casse-« rai les dents, j'arracherai les yeux, je « sendrai le ventre, et je romprai les « jambes à tous ceux qui s'opposeront à « toi ». Mahomet l'embrasse et s'écrie: « Voici mon lieutenant, soumettez-« yous à lui et lui obéissez ». Ainsi cette religion montroit, dès son berceau. son caractère violent, intolérant et cruel.

Quelques-uns des assistans rirent de la saillie du jeune adepte; mais elle encouragea le prophète à ue se plus renfermer dans l'instruction secrète; il se mit à prêcher publiquement. Les uns l'approuvoient, les autres le condam-

En

et

la

nai

bla

àu

a ui

che

Ses

son

aîle

para

soni

lors

aprè

Gal

par

« di

« l'a

« re

« es

« O

« m

« pr

« ar

« l'e

« re

« in

« et

« C(

noient. De cette diversité d'opinions, naquit la discorde dans la tribu de Mahomet, et même dans sa propre famille. Les Koréishites se tourmenterent, se persecutèrent les uns les autres. Beaucoup de ses partisans furent contraints de suir jusqu'en Ethiopie. Pour lui, il resta à la Mecque, en butte à la haine du parti contraire, assailli même par la populace, que les adorateurs des idoles soulevoient contre lui, lorsqu'il prêchoit contre leur culte. L'animosité fut poussée au point qu'il crut prudent de se retirer à Tayet, petite ville éloignée de vingt lieues, où il avoit des parens, mais il n'y fut pas mieux traité, et revint à la Mecque.

Pendant douze ans écoulés depuis qu'il s'étoit déclaré prophète dans la caverne du Mont-Hara, il avoit eu beaucoup de visions; mais aucune n'approche de celle dont nous allons donner l'idée. Par elle on peut juger plus ou moins de toutes les autres. Etant un jour couché à l'air entre deux collines, près de la Mecque, l'ange Gabriel, accompagné d'un autre esprit céleste l'aborde, lui ouvre le cœur, en exprime la goutte noire, ou le principe du péché originel, lave ce cœur, le remplit de foi et de science, et le remet à sa place.

inions, ribu de opre fantèrent, s. Beauntraints r lui, il la haine ne par la es idoles prêchoit poussée e retirer de vingt , mais il vint à la

s depuis
ans la caeu beauipproche
er l'idée.
moins de
r couché
rès de la
ompagné
orde, lui
a goutte
ché oriit de foi
sa place.

Ensuite Gabriel, porté sur ses soixante et dix paires d'aîles, amène à Mahomet la jument Al-Borak, la monture ordinaire des prophètes. Cet animal, aussi blanc que du lait, ressemble également à un âne et à un mulet, plus grand que le premier, plus petit que le second. Il a une face humaine, et des mâchoires de cheval, ce qui n'est pas aisé à peindre. Ses yeux brillent comme les étoiles, et sont percans comme le soleil. It a deux aîles d'aigle. Il va avec une vîtesse comparable à l'éclair. Al-Borak entend, raisonne, mais il ne parle pas. Cependant lorsque Mahomet voulut la monter, après s'être cabrée, avoir rué; sur ce que Gabriel lui dit : « Obéis à Mahomet »; par extraordinaire elle parla. « Quoi, « dit-elle, c'est Mahomet le médiateur, « l'ambassadeur et l'auteur de la nouvelle « religion, dont l'article fondamental « est, il n'y a point de Dieu que Dieu. « Oui, répond Gabriel, c'est ici Maho-« met, le prince des enfans d'Adam, le « premier entre tous les prophètes et les « apôtres. Il est le sceau. Sa religion est « l'orthodoxie. Tous les hommes espè-« rent entrer dans le paradis par son « intercession. Le paradis est à sa droite, « et le feu de l'enfer à sa gauche. Qui-« conque l'accusera de mensonge, sera

« précipité dans l'enfer. O Gabriel! ré-« pond Al-Borak, je t'en conjure, ob-« tiens de Mahomet que par son inter-« cession, je puisse entrer au paradis au « jour de la résurrection ». Le prophète lui dit : « Sois tranquille, Al-Borak, tu « seras par mon intercession avec moi « en paradis ». La bête aussitôt approche, présente son dos : le prophète

monte et part.

En un clin-d'œil il arrive à Jérusalem, entre dans le temple où il est reçu avec empressement et respect par Abraham, Moise et Jésus. Il laisse Borak, et par une échelle de lumière, il monte avec Gabriel jusqu'au premier ciel, qui est de pur argent. Les étoiles grosses comme des montagnes y sont suspendues avec des chaînes d'or. Il y rencontre un vieillard décrépit qu'il reconnoît pour Adam. Adam se recommande à ses prières. Ce ciel est plein d'Anges de toutes sortes de formes qui prient chacun pour les animaux qu'ils représentent. Ceux qui sont sous la figure d'hommes prient pour les hommes. La curiosité la plus singulière de ce ciel est le grand coq, blanc comme la neige, si grand que sa tête touche au second ciel éloigné du premier d'un espace qu'on ne parcouroit qu'en cinq cents ans. C'est le pri si e teri Qu sur pla

cin Ma pas sept d'én d'hy cind hom l'em de c Dan plus phè que celu peut yeur mill ordi deva ct e Ceu

et S

civil

briel! réjure, obon interparadis au prophète Borak, tu avec moi sitôt approphète

rusalem. recu avec braham, k, et par onte avec qui est de s comme ues avec ontre un oît pour de à ses inges de ent chaésentent. hommes riosité la e grand si grand léloigné ne pan-C'est le principal ange des coqs. Son chant est si éclatant, que tous les habitans de la terre l'entendent, excepté les hommes, Quand il chante, tous les coqs qui sont sur la terre chantent avec lui, et Dieu se plaît singulièrement à cette mélodie.

Le second ciel éloigné du premier de cinq cents années de chemin, est de fer. Mahomet y vit....., et que n'y vit-il pas? Ainsi que dans les autres, jusqu'au septième, faits l'un de diamans, l'autre d'éméraudes, d'airain, d'or le plus pur, d'hyacinthes, tous éloignés au moins de cinq cents années de chemin, que Mahomet parcourt avec une vîtesse qui no l'empêche pas de remarquer ce qu'il y a de curieux et d'important dans chacun. Dans l'un, Jésus et Jean l'appèlent le plus excellent des hommes et des prophètes. Il y trouve un ange aussi grand que le coq; mais c'est un nain aupres de celui du troisième ciel, dont la taille peut s'estimer, parce qu'entre ses deux yeux, il y a un espace de soixante-dix mille journées de chemin. Il a sous ses ordres cent mille anges. Assis à une table devant un grand livre, il ne fait qu'écrire ct effacer. Ceux qu'il écrit, naissent. Ceux qu'il efface meurent. Là, David et Salomon recoivent Mahomet trèscivilement. Dans un autre ciel, il est

accueilli très-poliment par le patriarche Joseph, et encore par deux grands anges. Le premier est dans le deuil, et gémit sans cesse sur les péchés des hommes. Le second, environné de lumières, apprit au prophète les inclinations et prostrations commandées dans

la prière.

Moise, Aaron, Enoch, Abraham, Jean-Baptiste se relayoient, pour ainsi dire, afin de lui faire les honneurs de tous ces ciels. La plus étonnante des créatures habitoit le sixième; savoir, un ange qui avoit soixante-dix mille têtes. Chaque tête, comme on peut croire, avoit autant de bouches, chaque bouche autant de langues, chaque langue dans un langage qui lui étoit propre, célébroit les louanges du Seigneur. Sans doute un peu étourdi de ce concert, le prophète passe promptement au septième ciel, où il trouve un arbre d'où pendent de gros fruits, plus doux que le miel. Il avoit bien gagné ce rafraîchissement. Un ange lui présente aussi trois conpes, l'ene de lait, l'autre de vin, Pautre de miel. Il présère le lait. Une yoix fait entendre ces mots: « Tu as fait a un heureux choix, Mahomet; si tu « avois bu du vin, ta nation se seroit

**((** 

 $\mathbf{P}\mathbf{u}$ tèr de (( I « e « n 11 1 l'au répa nètr prés mên ineff liere pren seign ciels l'avoi

briel « pas « me

à la

nuit.

« tou

« ô . « Be

« fidè

grands leuil, et nés des de luinclina-

ées dans raha**m** , our ainsi aeurs de ante des woir, un lle têtes. t croire, e bouche gue dans re, céléur. Sans ncert, le au sepbre d'où ux que le aîchisseissi trois de vin, ait. Une u as fait et; si tu se seroit « détournée du droit chemin, et ses « entreprises auroient échoué ».

Enfin, il arrive au trône du Tout-Puissant. A côté, étoit tracée en caractères lumineux cette inscription, qui est devenue la devise des Musulmans: « Il « n'y a point d'autre Dieu que Dieu, « et Mahomet est son prophète. L'éter-« nel lui dit : avance et approche ». Il lui met une main sur la poitrine, et l'autre sur l'épaule. Cet attouchement répand en lui un froid aigu qui le pénètre jusqu'à la moëlle des os, mais la présence de Dieu lui fait éprouver en même temps une douceur ravissante et inessable. Le prophète s'entretient familierement avec le Tout-Puissant, apprend de lui tout ce qu'il faut qu'il enseigne aux hommes, repasse par les sept ciels, trouve Borak à Jérusalem, où il l'avoit laissée, remonte dessus, et arrive à la Mecque; tout cela en une seule nuit. J'apprehende, dit Mahomet à Gabriel, « que mes disciples ne veuillent « pas me croire, et ne m'accusent de « mensonge quand je leur raconterai « toutes ces nouvelles. Ne crains pas, « ô Mahomet, lui dit l'Ange, Abu « Becr ( qui signifie en arabe le témoin « fidèle) te justifiera ».

En effet, lorsque Mahomet raconta à ses principaux prosélytes l'histoire de son voyage, ils la trouvèrent si absurde, qu'ils firent tout ce qu'ils purent pour l'empêcher d'en parler aux autres Koréishites; mais il ne les écouta pas, et en fit même part à un de ses plus implacables ennemis, qui la tourna en ridicule. Mais Aku Becr vint encore dans cette circonstance à son secours. On ne sait quel étoit le genre de persuasion de cet homme, soit force, soit éloquence, peut-être l'une et l'autre. Il affirma que rien n'étoit plus vrai que le voyage et ses circonstances. Comme les choses les plus absurdes n'étonnent plus lorsque les esprits sont préparés, beaucoup de Koréishites crurent le témoin fidèle, d'autres au contraire apostasièrent. Il se forma entre les habitans de la Mecque un schisme dangereux. Mahomet ne fut point ébranlé de ce contre-temps. « Quand mes adversaires, « dit-il, poseroient le soleil à leur droite « et la lune à gauche contre moi, je ne « démordrai pas de mon entreprise ». Il fit faire à ses prosélytes un serment qu'on appela le serment des femmes, non qu'il y en eût aucune de présente, mais parce que ce fut celui qu'on exigea d'elles par la suite; il consistoit à

rei tue Ar que

sere tion Ma

et à

« m « m

M qu'il l'Ara de la lites. met, les no qu'ils le pro toutes de s'o velle i la défi

s'enga

Dieu l

reçut ]

oire de surde, it pour es Kopas, et lus imurna en encore secours. de perrce, soit autre. Il vrai que . Comme éconnent préparés, ent le téaire aposhabitans angereux. lé de ce versaires, eur droite noi, je ne reprise ». serment femmes, présente, on exigea asistoit à

aconia

renoncer à l'idolâtrie, à ne point dérober, à éviter la fornication, à ne point
tuer leurs enfans, selon la coutume des
Arabes; lorsqu'elles n'auroient pas de
quoi les nourrir, à ne point calomnier,
et à obéir au prophète en tout ce qui
seroit juste. Il n'étoit pas encore question ni de se défendre, ni d'attaquer.
Mahomet, jusqu'alors avoit déclaré que
tout son ministère consistoit à exhorter
et à prêcher. « Je ne suis, disoit-il, au« torisé à forcer personne d'embrasser
« ma religion. Que l'on croie ou non à
« ma parole, ce n'est pas mon affaire,
« mais celle de Dieu ».

Mais il arriva que des missionnaires qu'il avoit envoyés à Médine, ville de l'Arabie heureuse, à près de cent lieues de la Mecque, firent d'ardens prosélites. Ils vinrent jurer fidélité à Mahomet, et promettre de le défendre contre les noirs et les rouges ; c'est-à-dire, ainsi qu'ils l'entendoient, et que le comprit le prophète, de déclarer la guerre à toutes les nations qui entreprendroient de s'opposer à l'établissement de la nouvelle religion. Ce n'étoit pas seulement à la défense, c'étoit à des hostilités qu'ils s'engageoient. Makomet déclara que Dieu lui avoit permis l'un et l'autre, et reçut le serment de ces zélateurs. Cette

espèce de conjuration, la division qui commençoit à régner à la Mecque, et qui menaçoit d'une guerre civile, alarma les habitans. Les principaux tinrent conseil sur la conduite qu'ils avoient à tenir. Le diable, dit Mahomet, y assista sous la figure d'un vieillard, et fit prendre la résolution de le tuer. Il en fut instruit, et se sauva dans une caverne, où il cournt risque de la vie, et de là à Médine, où on lui fit la réception la plus honorable. A cet événement commence l'ère des Musulmans, qu'ils appellent Hégire, c'est-à-dire, fuite, l'an 622 de la nôtre.

Aussitôt que Mahomet se fût retiré à Médine, il se déclara comme en état de guerre avec ceux de la Mecque, il pilla les caravanes de cette ville, et s'enrichit du butin. Les historiens musulmans donnent le nom superbe de batailles à par ce de petites actions qui avoient lieu entre quelques centaines d'hommes. Dans la vengez plus célèbre, il y avoit trois cents homeses pro mes d'un côté, et neuf cents de l'autre; bizarre ceux - ci embarrassés de tout l'attirail législat d'une caravanne, Mahomet les attaqua l'exem avec trois cents guerriers. Il n'est point qu'à de parlé en cette occasion de ses prouesses permet personnelles. On remarque seulement fille d' qu'avant le combat il prie Dieu aved devenu

ferv dant prot une cont

« lei « qu « sie

Ja an p dans feuill quan ont e l'évan cérén il falle masa sans f et les

ion qui que, et alarma, inrent voient à met , Y ard, et fit er. Il en une caa vie, et éception énement s , qu'ils , fuite,

fût retiré

ferveur, et feint une défaillance pendant laquelle il assure que Dieu a promis la victoire. Il prend ensuite une poignée de poussière qu'il jette contre les ennemis en disant : « que « leurs faces soient confondues, et « qu'ils se dissipent comme cette pous-

« sière emportée par le vent ».

Jamais l'inspiration divine ne manqua au prophète. Il la faisoit venir tantôt dans un songe, tantôt écrite sur des feuilles, qu'il se faisoit envoyer du ciel quand il en avoit besoin. Ces feuilles ont ensuite composé l'Alcoran, qui est l'évangile des Musulmans. Les rites, les cérémonies, les ablutions, de quel côté ne en état fil falloit se tourner en priant, le Rane, il pilla masan, ce jenne si sévère le jour, et s'enrichit sans frein la nuit pour la gloutonnerie usulmans et les plaisirs, tout étoit prévu et réglé patailles à par ces feuilles. Il s'en servoit même ieu entre pour autoriser la paix, la guerre, la Dans la vengeance, et pour sanctifier ce que ents hom ses propres actions pouvoient avoir de le l'autre; bizarre ou de repréhensible. En bon t l'attiral législateur, il donna sur la polygamie es attaqua l'exemple et le précepte. Il épousa jus-'est point qu'à douze femmes, quoique la loi n'en prouesses permette que quatre légitimes. Ayézha, seulement, fille d'Abu Becr, qu'il prit à huit ans, Dieu ayet devenue plus expérimentée, lui donna

quelques soupçons, mais prudemment il no vonlut pas que ses ennemis pussent s'en rejouir; il les proscrivit dans un chapitre de l'Alcoran sur la calomnie. Une antro révélation l'autorisa à épouser, au grand scandale des bons musulmans. la femme de Zéid, son fils adoptif, qui, par complaisance pour son père, fit divorce avec son épouse chérie. Peu d'hommes eurent des morus aussi dissolues: voulant sanctifier ses infames passions, il fit descendre du ciel la permission de violer les engagemens pris même avec serment. On croit que ce fut le danger qu'il courut dans une rixe de jeu entre gens ivres, qui le détermina à faire révéler la défense à ses disciples de boire des liqueurs fortes, et de jouer à des jeux de hazard. Quant à celle de manger du porc, il la doit à la loi des Juifs.

Cependant, Mahomet n'étoit pas en parfaite intelligence avec cette nation. Dans une guerre qu'il eut contre les Juis de Kaibar, non loin de Médiae, il prétendit avoir été ensorcelé par un d'entre eux. L'ange Gabriel lui apprit à rompre le sort que le Juis avoit jeté sur lui et à ses deux filles. De quelles ruses ne se servoit pas le prophète pour rendre ses ennemis odieux; et toujours

en . 6011 mo rem prei payo nova négl drap qui e quoi rayar les re dans jusqı lui se pour Déjà étran il fais de l' Quan les fai doien ration

Les de se Leur que ch

chant

mment pussent ans un domnie. enouser, mans, ptif, qui, ère, fit rie. Peu ussi disinfames el la pernens pris t que co dans une mi le déuse à ses s fortes. rd. Quant la doit à

it pas en e nation. outre les Médine, é par un ui apprit voit jeté e quelles lète pour toujours

en interposant la divinité qui arrivoit à son secours? Elle lui manqua néanmoins dans un combat où, ayant étô renverse, il reent deux flèches, dont une le blessa, et courut risque de la vie, preuve qu'il savoit, dans l'occasion, payer de sa personne; moyen que tout novateur qui vent réussir ne doit pas négliger. Ses succès attirérent sons ses drapeaux des gens de toute religion, qui devinrent ses prosélytes. Il ne manquoit pas de joindre au pillage des caravanes, aux irruptions sur ses voisins, les ressources du commerce. Il envoyoit dans les villes qui s'y distinguoient, et jusqu'à Constantinople, des agens qui lui servoient en même temps d'espions, pour l'avertir du départ des caravanes. Déjà il invitoit hautement les princes étrangers à embrasser sa religion, et il faisoit des menaces souvent suivies de l'esset à ceux qui le méprisoient. Quant à ses disciples, d'un coup d'œil il les faisoit trembler. Jamais ils ne l'abordoient qu'avec la plus profonde vénération et des marques de respect approchant de l'idolâtric.

Les Mecquois furent long-tems avant de se prêter à ces espèces d'adorations. Leur foi au prophète étoit toujours plus que chancelante : ils le repoussèrent de leurs murs, lorsqu'il tenta de s'y introduire pour remplir autour de la Cabha les cérémonies qu'il avoit imaginées. Etant revenu mieux accompagné, ses compatriotes lui abandonnèrent la ville, et se retirèrent sur les montagnes voisines. Il trouva les maisons vides, et s'acquitta des obligations de son pélerinage sans commettre aucun désordre. Il revint une autrefois, les prit de force, et leur fit grace. Cette générosité lui gagna les cœurs des Koréishites, la tribu la plus recommandable de l'Arabie. Les autres se soumirent à son exemple. Pour lui, il retourna à la Mecque en pompe, et enleva de la Cabha les idoles qui y étoient conservées depuis un temps immémorial. On ignore quels étoient ces dieux adorés en Arabic. Ils ne ressembloient pas aux divinités égyptiennes; grecques syriennes. Il paroît que c'étoient des attributs de dieu personifiés. Mahomet les chassa de toute l'Arabie. Il faut rendre justice à son zèle pour le dogme de l'unité de Dieu. Mahomet le fit dominer exclusivement dans tous les pays qu'il subjugua. En seize ans à peu près qui s'écoulèrent depuis sa fuite de la Mecque, il soumit la plus belle partie de l'Arabie heureuse, et jeta les fondemen aien mou ans, par été d Son les M votio Meco pensa yoyaş ou de

leur 1

aumó

met of portion qu'il a les os bien figrand le ner dents plats tres. I indifferent ambit née, t

ses p

y introa Cabha aginées. gné, ses tla ville, nes voides, et on pélelésordre. prit de énérosité shites, la de l'Ant à son rna à la va de la t conserorial. On adorés en pas aux ques ou ient des Mahole. Il faut e dogme le fit dos les pays peu près te de la le partie

es fonde-

mens d'un des plus vastes empires qui aient existé et qui existent encore. Il mourut à Médine, âgé de soixante-un ans, d'une maladie occasionnée, dit-on, par des restes de poison qui lui avoit été donné plusieurs années auparavant. Son tombeause voit dans cette ville, où les Musulmans le visitent par simple dévotion; au lieu que le pélerinage de la Mecque est pour eux un devoir indispensable. Ils sont obligés de faire ce voyage au moins une fois en leur vie, ou de payer quelqu'un pour le faire à leur place, ou de s'en racheter par des aumônes.

Il importe peu de savoir que Mahomet étoit de moyenne taille, bien proportionné, d'un tempérament sanguin, qu'il avoit la tête grosse, la barbe épaise, les os gros et solides, les yeux noirs et bien fendus, le teint vermeil, les traits grands et réguliers, les sourcils longs, le nez aquilin, la bouche grande, les dents belles, les cheveux bien fournis, plats selon les uns, bouclés selon d'autres. Toutes ces particularités sont assez indifférentes; mais il n'est pas indifférent de découvrir comment avec une ambition sans bornes, une luxure effrenée, un abandon sans réserve à toutes ses passions, comment à l'aide de visions absurdes, de miracles ridicules, tels que d'avoir fendu la lune, comment dénué de toutes connoissances, ne sachant même, dit-on, pas lire, il a pu persuader aux Arabes, nation à la vérité peu cultivée, mais qui ne manque ni de sagacité, ni de sens, qu'il étoit un être privilégié, l'ami de Dieu, l'apôtre, le prophète par excellence.

Mahomet, il est vrai, avoit beaucoup des qualités qui peuvent faire l'homme extraordinaire, la bravoure, l'éloquence, l'opiniatreté. Dans ses entreprises, un air affable ou imposant, selon le besoin et les circonstances; l'art de se faire des amis, et l'art plus rare de les conserver; mais ce qui le distingue et l'a fait réussir, c'est, non la persuasion, car on ne se persuade pas à soi-même ces sortes de choses; mais l'attention constante et toujours soutenue de paroître persuadé qu'il étoit l'homme de dieu. Le jour, la nuit, dans les affaires, dans les plaisirs, à l'armée, à la table, au milieu de ses femmes, jamais il n'oublia le rôle d'inspiré qu'il s'étoit créé. Il y faisoit servir jusqu'aux événemens naturels qui y paroissoient les moins propres, tels que des attaques d'épilepsies auxquelles il étoit sujet. Il les faisoit passer pour des extases. Une louppe entre les

deur la p perd mett tible role ronn aucu Paro La fo doute Cette gie c qu'il de fo est d' pour. Dieu phète la foil soit u la prie

> Verner Cor sent c posses pour s ce qui a conse

de ses

et d'I

dicules, omment , ne sa-, il a pu à la vémanque l'il étoit e Dieu, lence. eaucoup 'homme oquence, rises, un le besoin faire des nserver; t réussir, on ne se sortes de tante et persuadé Le jour, les plaih milieu ublia le Il y fainaturels propres, ies auxit passer

entre les

deux épaules, il l'appeloit le sceau de la prophétie. L'habitude de ne se point perdre de vue soi-même, de ne se permettre dans les instans les plus susceptibles de distraction, ni action, ni parole qui pût détromper ceux qui l'environnoient, cette habitude ne leur laissa aucun moyen d'échapper à sa séduction. Paroissant convaincu, il convainquoit. La foi vient de l'estime. Du moindre doute, il faisoit un crime punissable. Cette opinion s'est conservée avec énergie chez ses sectatenrs, par l'adresse qu'il a eue de joindre dans sa profession de foi, deux choses, dont la première est d'une vérité incontestable, et sert pour ainsi dire de passe-port à l'autre. Dieu est un, et Mahomet est son prophète. Deux jours avant sa mort, malgré la foiblesse et l'accablement où le réduisoit une fièvre ardente, il prêcha et fit la prière publique en qualité de Calife et d'Iman, c'est-à-dire, de chef du gouvernement et de Pontife.

Comme le trône et l'autel annoblissent ce qui leur appartient, Mahomet, possesseur de l'un et de l'autre, a rendu pour ses disciples, digne d'observations, ce qui seroit dédaigné dans d'autres. On a conservé la mémoire de ses courtisans, de ses amis, de leurs fonctions, de leurs plus ou moins d'accès auprès de lui, de ses femmes, de ses concubines, leur beauté et leurs défauts. Ses ânes, ses chevaux, ses chameaux, ont été comptés et désignés par leurs noms. On a décrit ses chariots, ses armes, ses ameublemens; rien enfin de ce qui concerne les fonctions animales, même secrètes, l'heure des repas, du lever, du coucher, son exactitude, sa ponctualité dans toutes les choses, rien n'a été omis.

Les docteurs et commentateurs ne tarissent point sur les priviléges et les prérogatives de leur prophète. Les Musulmans les plus dévots passent une partie du jour à les compter, en roulant entre leurs doigts les grains de gros chapelets qu'ils portent à leur col. Cette litanie, qu'on abrégera beaucoup, est à peu près conçue en ces termes : Mahomet, le dernier des prophètes dans l'ordre de création, est le premier dans l'ordre de la mission. Son nom est écrit sur toutes les portes du paradis. Le diable en fut précipité quand il naquit. Il a parcouru tous les cieux. Mahomet supérieur à tous les autres hommes en esprit et en intelligence. Il a opéré trois mille miracles, sans compter l'alcoran, qui en contient lui seul

soi est son ont de s tion mor appa par les j Mak tume repas du sé bans par c parmi paiera ardei il n'a p des pr d'embi d'en é mettre,

mettre, sacré, selon sa des clie vant d va'il y a ur les e ui obéi

Tom

auprès de ncubines, Ses ânes, , ont été noms. On rmes, ses e qui cons, même du lever, sa ponc-, rien n'a

ateurs ne ges et les . Les Mussent une en roulant s de gros col. Cette coup, est termes: prophètes e premier n nom est u paradis. quand il es cieux. les autres gence. Il a us comp-

t lui seul

soixante mille, puisque chaque verset est un miracle. Il a fendu la lune. Par son ordre, des pierres et des arbres ont parlé. Des fontaines d'eau ont coulé de ses doigts ; Dieu partage les bénédictions avec lui. Dieu a commandé au monde de lui obéir. Toute la terre lui appartient. Avant lui, elle étoit souillée par les chrétiens, par les idolâtres et les juifs. Il l'a purifiée par sa doctrine. Mahomet a institué la prière, la coutume de se laver les mains après les repas, de faire un creux à un des côtés du sépulcre, la mode de porter des turbans avec des bandelettes pendantes par derrière, marque de distinction parmi les anges même. Sa famille ne paiera aucune taxe. Quoique pollué par l'ardeur de son tempérament, jamais l n'a perdu sa pureté. Mahomet a joui des prérogatives refusées à tout autre, d'embrasser sa femme un jour de jeune, d'en épouser plus de quatre, de commettre le meurtre dans tout le territoire acré, dans la Mecque même, de juger elon sa volonté, de recevoir des présens les cliens, de partager les terres même vant de s'en être rendu maître. Ce u'il y a de meilleur parmi le butin pris ur les ennemis lui appartient. Les anges ui obéissent. Celui de la mort n'a pris

son ame qu'après lui en avoir demandé

permission.

Comme les Médinois ignoroient cette circonstance, ils ne pouvoient se persuader que le prophète eût subi le sort commun aux autres hommes. Omar, un de ses capitaines les plus enthousiastes, s'écrioit : « Non, l'apôtre de « Dieu n'est pas mort; il s'en est allé « seulement pour quelque temps, de la « même manière que fit Moise, qui « s'absenta d'Israël pendant quarante « jours, et revint ensuite vers son « peuple ». Il juroit d'exterminer quiconque diroit que l'envoyé de Dieu étoit mort. Mais Abu Becr, beau-père du prophète, plus prudent, fit voir par l'alcoran même qu'il devoit mourir; et la corruption qui commençoit à s'emparer du cadavre, devint une preuve démonstrative pour le peuple, qui ne fut pas scandalisé, puisque la chose étoit lans le prédite. Sa puissance et ses dignités, Mahon s'il y avoit un droit de succession, de- ui une voient passer à Ali, son gendre; mais Le cali les voix, après s'être balancées entre ui s'ét Omar et Abu Becr, se déclarerent pour le levée le dernier, et Ali lui-même le recon-luerelle nut. Le prophète, avec tant de femmes, ssez an n'avoit eu qu'un seul fils, qui mourul es pren ale de très-jeune,

eleve sanc surve seila On p postu pas é parta « Mo « hon « de l «à n « Ma « seile « tien α à cei « et c a heur Mosei

gagna

mandé nt cette se perle sort Omar, enthouôtre de est allé ps, de la ise, qui quarante vers son iner qui-Dieu étoit -père du voir par nourir; et it à s'eme preuve quine fut nose étoit

Dès le temps de Mahomet, il s'étoit Abu Becr, ler. calife. élevé des hommes rivaux de sa puissance. Le prophète s'en défit. Mais il en survécut un dangereux, nommé Moseilama, chef d'une tribu puissante. On prétend qu'il avoit pris part à l'imposture de Mahomet; mais ne voulant pas être son inférieur, et aspirant à partager son empire, il lui écrivit : « Moseilama, apôtre de Dieu, à Ma-« homet, l'apôtre de Dieu. Que la moitié « de la terre soit à toi, et l'autre moitié « à moi ». Mahomet lui répondit : « Mahomet, l'apôtre de Dieu, à Mo-« seilama l'imposteur. La terre appark tient à Dieu. Il l'a donnée en héritage « à ceux de ses serviteurs qu'il lui plaît, k et ceux qui le craignent auront une k heureuse issue ». Cette heureuse issue. *Moseilama* tâcha de se la procurer. Il gagna plus de terrain qu'il n'en perdit lans le peu de mois qu'il survécut à dignités, Mahomet. Mais Abu Recrenvoya contre sion, de ui une armée supérieure qui l'écrasa. dre; mais Le calife assoupitaussi quelques révoltes ées entre qui s'étoient fomentées à l'occasion de rent pour la levée des impôts et des schismes, des le recon-querelles d'opinions, qui avoient été femmes, ssez animées pour faire craindre, dans ni mourules premiers instans, la dissolution tople de l'empire. Il parut jusqu'à des

prophétesses, dont la séduction auroit pu être fatale à l'Islamisme, si elles n'eussent été réprimées à temps.

De ce conflit, naquit une nouvelle ferveur dans les Musulmans qui étoient restés fidèles. Ils se firent un point d'honneur de propager leur religion et de l'étendre s'ils pouvoient par toute la terre. Abu Becr étoit très-propre à diriger cette entreprise. Il montroit un profond respect pour la mémoire du prophète, paroissoit convaincu de la vérité de sa mission, et étoit très-exact à observer les pratiques les plus minutieuses. Ce calife ne paroît pas avoir été guerrier par lui-même; mais il a eu de grands généraux, entre autres Kaled, qui joignoit à la bravoure beaucoup d'habileté, et sur-tout un zèle outré, persécuteur même pour tout ce qui n'étoit pas Musulman. Il avoit un fils, nommé Saïd, doué des mêmes qualités. A la tête de ses autres capitaines, dont l'énumération seroit longue, on doit mettre Zezid, Obeidah, Derar, Rufi, Serjabil, soldats intrépides, alternativement commandans absolus et subalternes dociles. Abu Becr sut imprimer à ses armées le caractère d'enthousiasme qui prépare les succès. Les soldats se regardoient comme autant de missionnaires, chargés d'aller établir la foi dans tous les pass

qui croi vie, et d

L mose avec autar perm sordi beau comb leurs tiente intrép esprit toutes de l'er thétiqu qui éto Une le des ar Mecqu « vous « retire « et je « batta « religi

Mecque

tour de

auroit i elles

ouvelle étoient t d'hont de l'éa terre. diriger profond ophète, ité de sa observer uses. Ce guerrier e grands , qui joihabileté, rsécuteur pas Muné Saïd, la tête de mération e Zezid, abil, solent coms dociles. armées le i prépare gardoient s, chargés

s les pays

qui les environnoient, de substituer le croissant à la croix, au risque de leur vie, surs de la couronne du martyre, et des joies du paradis s'ils mouroient leur leur religiouse entreprise

dans leur religieuse entreprise.

Les camps étoient comme de grandes mosquées, où les prières se faisoient avec recueillement aux heures prescrites, autant que les opérations de la guerre le permettoient. Nul libertinage, nul désordre dans ces armées , quoiqu'il y eût beaucoup de femmes; elles marchoient, combattoient auprès de leurs pères, de leurs frères, de leurs époux, aussi patientes qu'eux dans les fatigues, et aussi intrépides dans les dangers. Un même esprit, l'esprit de prosélytisme, animoit toutes ces troupes. Abu Beer avoit soin de l'entretenir par des exhortations pathétiques qu'il envoyoit aux chefs, et qui étoient lues à la tête des bataillons. Une lettre, un simple billet, lui créoit des armées. Il ne fit qu'écrire à la Mecque ces mots : «Cette lettre est pour « vous faire savoir que j'ai dessein de « retirer la Syrie des mains des infidèles; « et je veux que vous sachiez qu'en com-« battant pour la propagation de la vraie « religion, vous obéissez à Dieu ». Les Mecquois accoururent, camperent autour de Médine, et y restèrent, malgré

3

la disette de vivres, jusqu'à ce que l'armée musulmane fût complète, et en état de se mettre en marche.

Au moment du départ, Abu Becr, à la vue de l'armée, pria Dieu de la remplir de courage, et de lui donner un heureux succès. Puis s'adressant au général, il lui dit : « Ayez soin, Yézid, « de traiter vos troupes avec affection « et douceur. Consultez vos officiers « dans toutes les occasions importantes. « Encouragez vos soldats à combattre « vaillamment et de pied ferme. Si vous « remportez la victoire, ne tuez ni les « vieillards, ni les femmes, ni les en-« fans. Ne détruisez point les palmiers, « ne brûlez point les blés, ne coupez « point les arbres, ne faites point de « mal au bétail, à l'exception de ce que « yous tuerez pour la nourriture de vos « gens. Lorsque vous aurez fait quel-« ques traités ou quelque accord, tenez « inviolablement votre parole. Ne tuez « point les religieux, qu'ils vivent dans « les monastères, et ne détruisez point « les lieux où ils se sont consacrés au « service de Dieu. Mais pour ces mem-« bres de la synagogue de Satan, qui « sont tonsurés, fendez-leur la tête, à « moins qu'ils ne se fassent Musulmans, « ou qu'ils ne payent tribut ». Il enten-

doi prê tati rest mar toit gior arm rabi elles les : des envo Deur des d béid. Kale trère habit l'autr à se c chacu sorte tacle vrée a tissoit comb

Le trois a

pacific

ce que e, et en Becr, u de la donner sant au Yézid, ffection officiers rtantes. mbattre Si vous ez ni les i les enalmiers, coupez point de e ce que e de vos ait queld, tenez Ne tuez ent dans ez point acrés au es memtan, qui a tête, à

ulmans,

Il enten-

doit apparemment par ces tonsures, les prêtres chrétiens, qui, par leurs exhortations et leur zèle, mettoient obstacle à la propagation du mahométisme. Au reste, l'alternative de se faire Musulman, de payer tribut ou de périr, n'étoit pas pour les seuls chefs de la religion. Elle atteignoit tous ceux que les armes musulmanes atteignoient. De l'Arabie, qui fut subjuguée toute entière, elles pénétrèrent en Syrie, jusques dans les fertiles plaines de Damas. A l'aide des forces que l'empereur Héraclius y envoya, cette ville soutint un long siége. Deux généraux musulmans l'attaquoient des deux côtés opposés. Pendant qu'Obéidah entroit du sien par composition, Kaled forçoit l'autre. Ils se rencontrèrent dans la ville : l'un traitoit les habitans avec douceur et humanité, l'autre mettant tout à feu et à sang. Prêts à se charger, ils convinrent de se laisser chacun libre d'en user à sa volonté. De sorte que Damas offrit le singulier spectacle d'une ville, dont une partie, livrée aux horreurs de la guerre, retentissoit des cris de désespoir, et l'autre combloit de bénédictions son vainqueur pacifique.

Le règne d'Abu Becr ne dura pas Alcoras. trois ans. Il est célèbre, non-sculement

par ses conquêtes, qui sont étonnantes pour un si court espace, mais encore par le grand service qu'il rendit à la religion musulmane, en rédigeant l'Alcoran. Il est composé de ces feuilles que Mahomet faisoit venir du ciel selon ses besoins, et d'autres qu'il composoit en particulier, pour servir dans l'occasion. Comme le prophète ne savoit pas lire, on dit que son secrétaire y inséroit quelquefois des notes de sa composition qui dénaturoient le texte, et le rendoient même ridicule. Il fallut le purger de ces interpolations, ce qui n'étoit pas une tâche aisée : rechercher et recueillir ce qui s'étoit égaré et ce qui s'étoit perdu; y suppléer à l'aide de la mémoire et du témoignage des anciens. Abu Becr prit ce soin avec une attention portée jusqu'au scrupule. Son travail a produit cent quatorze chapitres, partagés à peu près selon les matières. Tel est l'Alcoran, le livre sacré des Mahométans, dont ils disent que le style est inimitable, un miracle permanent, plus grand que la résurrection d'un mort. Ils ont un autre livre, contenant les paroles et faits du prophète, nommé la Sonna, moins divin, mais très-respecté.

La religion mahométane, à la différence de presque toutes les autres, n'a

ni d rit c ablu circo mois lerin vie. polic religi de fo fusser presc ticuli ritage natio objet venti qu'il tice, réden action part o lois p d'user

vination La été d'on lui noit d'oit:

enivra

nnantes encore à la rel'Alcoles que elon ses osoit en ccasion. pas lire, oit queltion qui endoient er de ces pas une ueillir ce it perdu; ire et du Becr prit rtée jusproduit gés à peu l'Alcométans, st inimiit, plus in mort. ht les paommé la respecté. la diffétres, n'a ni obligations, ni sacrifices. Tout son rit consiste en prédications, prières et ablutions, auxquelles on doit ajouter la circoncision, le ramadan, qui est le mois de jeûne et d'obligation, et le pélerinage à la Mecque, une fois dans sa vie. Mahomet, en fondant les lois de police dans le code sacré, les a rendues religieuses, et leur a assuré par-là plus de force et de permanence, que si elles fussent restées purement civiles. S'il prescrit des règles sur les contrats particuliers, le mariage, le divorce, les héritages, les punitions, les traités avec les nations étrangères, ou sur les autres objets de droit naturel ou de pure convention, c'est toujours au nom de Dieu qu'il parle. L'administration de la justice, l'aumône, le prêt sans usure, la rédemption des captifs, et les autres actions louables, il les commande de la part de Dieu, ainsi que l'exécution des lois prohibitives, telles que la defense d'user de certains mets, et des liqueurs enivrantes, les jeux de hasard, et la devination.

La prédestination, ou le fatalisme, a été d'un grand secours à *Mahomet*. Si on lui disoit qu'un de ses disciples venoit de mourir en combattant, il répondoit: « Ses jours étoient comptés; l'ange

Bec

laissa

on re

il dit

« ma

(( ex

des n

étoit

« sau

disoit

« pet

« arr

« ava

titre d

des c

cesseu

mis la

qui a

chée à

armes

de tou

belles Emèse

conque

armées

ont péi

à ébrar

pareil

mais C

es troi

On

« de la mort l'auroit frappé à la même « heure dans sa maison ». Cette opinion faisoit que, mourir pour mourir, ils aimoient autant que ce fût dans le champ de la gloire, et qu'ils voyoient, sans sourciller, le glaive prêt à trancher leurs jours, persuadés qu'ils alloient acquérir la couronne du martyre, et les récompenses attachées à ce titre. « Pour un « seul prédestiné, soixante-douze des « plus jolies femmes, une tente d'une « richesse incomparable, un prodigieux « nombre de domestiques, une surpre, « nante diversité de mêts servis dans « des plats d'or, plusieurs espèces de « liqueurs délicieuses, présentées dans « des vases de même métal, les plus ex-« cellens vins, qui n'auront pas le défaut « d'enivrer, un assortiment d'habits « magnifiques, proportionné à la somp-« tuosité de la table, un train nombreux, « tout ce qui peut flatter la sensualité « du voluptueux le plus livré au plaisir; « et pour en jouir, une jeunesse et des « forces sans cesse renaissantes ». Tel est le paradis de Mahomet. On dit que les Mahométans instruits ne donnent pas dans ces chimériques espérances; mais le peuple! O peuple! comme on t'abuse!

Omar IIe. calife, 634.

Omar, qui avoit concouru avec Abu

opinion irir, ils e champ nt, sans ner leurs acquérir récom-Pour un ouze des te d'une odigieux e surpres vis dans pèces de tées dans s plus exle défaut d'habits la sompmbreux, ensualité u plaisir ; se et des s ». Tel dit que donnent érances; mme on

a même

Becr, le remplaça. Le calife défunt ne laissa que trois dragmes d'argent. Quand on rendit compte à Omar de ce trésor, il dit : « Dieu fasse grâce à Abu Becr; « mais il donne à ses successeurs une « exemple bien difficile à suivre ». Une des maximes de ce pontife désintéressé, étoit : « Les bonnes actions sont une « sauve-garde contre l'adversité ». Il 🕏 disoit encore : « La mort est la plus « petite chose du monde, quand elle est « arrivée, et la plus fâcheuse de toutes « avant 'qu'elle arrive ». Omar prit le titre d'empereur, ou de commandant des croyans, qui est resté à ses successeurs.

On croiroit qu'un prince qui a soumis la partie la plus riche de la Syrie,
qui a vu la victoire constamment attachée à ses drapeaux; devenu, par les
armes, souverain de la Mésopotamie,
de toute la Judée, de l'Egypte, des plus
belles villes de ce pays, Antioche,
Emèse, Alexandrie; qui est entré en
conquérant dans Jérusalem; dont les
armées, après des batailles sauglantes,
ont pénétré en Perse, et ont commencé
à ébranler ce trône; on croiroit qu'un
pareil prince a été un grand guerrier;
mais Omar n'a même pas commandé
ses troupes. De Médine, où il demeu-

6

C

K

« l'e

dis

« l

 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ 

poi

pas

che

pré

che

sens

« n

« n

« v « fi

« c

« a

( V

( O

a ve

« q

€ C

« n

S

roit, il envoyoit des ordres dans le style sentencieux de l'Alcoran; et non-seulement les généraux s'y conformoient; mais les soldats même s'y résignoient avec la soumission de dévots religieux. On en a un exemple dans ce qui arriva à l'armée commandée par *Obéidah*. Ce général écrivit au calife que ses soldats s'étoient accoutumés en Syrie à boire du vin. Omar lui mande de faire punir les coupables de quatre-vingts coups de bâtons sous la plante des pieds. Le général signifie cette sentence, et exhorte ceux qui se sentent coupables à confesser volontairement leur faute et à prouver la sincérité de leur repentir, en se soumettant de bonne grâce au châtiment ordonné par le calife. Un grand nombre avouèrent leur faute, et subirent volontairement la peine, sans avoir d'autre accusateur que leur propre conscience.

Cet Obéidah étoit le général favori d'Omar. Il lui donna la préférence sur Kaled, qu'il déposa. « Obéidah, disoit « il, est doux et modéré, et en agit tou « jours avec bonté à l'égard des Musul- « mans, au lieu que Kaled est d'un « caractère féroce et intraitable, avide « de pillage, et coupable de plusieurs « excès. Dieu lui-même conduira les

le style n-seunoient: gnoient ligieux. ii arriva idah. Ce soldats à boire re punir coups de . Le gét exhorte confesser prouver , en se au châti-Un grand , et subisans avoir propre

ral favori rence sur ah, disoit n agit tou es Musull est d'un ole, avide plusieurs aduira les « entreprises d'un homme aussi ver-« tueux qu'Obéidah, et l'assistera en bé-« nissant ses mesures douces et modé-« rées ». La disgrâce de Kaled ne l'empêcha pas de continuer de servir. Il distinguoit deux personnes dans Omar. « J'ai, disoit-il, une aversion naturelle « pour lui; mais je me soumets à la vo-« lonté de Dieu, exprimée par le calife, « légitime successeur de Mahomet ». Avec de pareils sentimens, qui n'étoient pointignorés du calife, que ne pouvoit-il pas espérer de ses soldats et de leurs chefs? Il avoit soin d'écarter d'eux toute préférence pour ce qui pouvoit les attacher dans ce monde. Il écrivoit dans ce sens à Obéidah: «Je te commande de « mettre ta confiance en Dieu, et de « n'être pas un de ceux dont il dit : Si « vos pères, ou vos enfans, ou vos « frères, ou vos femmes, ou vos pro-« ches, ou les richesses que vous avez « acquises, ou les marchandises que « vous appréhendez de ne pas vendre, « ou les maisons dans lesquelles vous « vous plaisez, vous sont plus chères « que Dieu et son apôtre, et que l'avan-« cement de sa religion, craignez qu'il « n'accomplisse contre vous ce qu'il a « résolu ». Si on veut savoir quel droit prétendoient avoir les Arabes sur la Syrie, la plus belle partie de leurs conquêtes, on le trouvera dans l'entretien d'Amru, général d'Omar, avec Constantin, fils d'Héraclius. Ce prince disoit au premier: « Les Grecs et les Arabes étant « proches parens, ont tort de se faire « la guerre les uns aux autres. — Quand « ils seroient frères, répondit l'Arabe, « dès qu'ils sont de religion différente, « cela suffit pour se faire la guerre. Au « reste, j'ignore la parenté entre les Ko-« réishites et les Grecs ». Constantin répliqua : « Adam , Noé , Abraham , « Isaac et Esaü, ont été les pères des « Grecs et des Arabes, ils sont donc « parens, et ne doivent pas se chercher « querelle au sujet des terres que leurs « pères leur ont données en partage.— « Vous dites vrai, répondit Amru; « mais ce partage n'existe plus. Le pays « que vous occupez ne vous appartient « pas. Il étoit habité, avant vous, par « les Amalécites, qui descendoient de « Sem comme nous. Nous revendiquons « l'héritage de nos frères, nous préten-« dons seulement remettre les choses « sur l'ancien pied, et nous mettre en « possession de vos terres fertiles, vos « riches pâturages, de vos belles ri-« vières, de vos maisons magnifiques,

« r « e

« ( ľan

auti

« d « p « n

« n « re

« ui « se

« bi « pa

« in mens quan

armé L'a se me est à disoie phète des s

qu'ell dèles. remet

la con

e, la s, on nru, , fils preétant faire )nand rabe. rente, e. Au es Kotantin ham, res des t donc ercher e leurs age. mru; e pays artient is, par ent de iquons prétenchoses ttre en s, vos les rifiques,

« et nous vous laisserons en partage nos « rochers, nos déserts, nos terres sèches « et stériles qui avoient été données à « Cham et à Japhet, dont vous descen-« dez ». Constantin se retrancha sur l'ancienne possession, qui détruisoit tout autre titre. « Vous avez raison, dit « Amru, mais nous trouvons la Syrie si « délicieuse en comparaison de notre « pays, que nous ne pourrons jamais « nous résoudre à l'abandonner, et que « nous voulons absolument nous en « rendre maîtres. Vous avez cependant « un moyen de rester paisibles posses-« seurs de vos grands biens ; c'est d'em-« brasser la religion musulmane, ou de « payer le tribut que nous exigeons des « infidèles ». Avec de pareils raisonnemens, que ne peut-on pas s'approprier, quand ils sont appuyés d'une bonne armée?

L'argument des Mahométans, pour se mettre en possession de Jérusalem, est à peu près du même genre. C'étoit, disoient-ils, la cité sainte d'où le prophète étoit parti pour faire son voyage des sept cieux : il ne convenoit pas qu'elle restât entre les mains des infidèles. Les habitans obtinrent de ne la remettre qu'à Omar en personne. Il eut la complaisance d'en faire le voyage, et

ils eurent lieu de se louer de ses égards et de sa justice. Comme par une maxime mahométane, tous les lieux où le calife avoit prié, devoient lui appartenir, il eut la délicatesse de ne pas vouloir prier dans l'église, et de donner aux Chrétiens, sans en être sollicité, une sauve-garde par écrit contre les invasions de ses successeurs. La capitulation qu'il leur accorda contient beaucoup de priviléges pour les Chrétiens, dans cette ville, et sert de fondement à ceux dont ils jouissent encore sous le gouvernement des Turcs. On doit d'autant plus louer Omar de cette condescendance, que c'étoit un enthousiaste qui ne voyoit de science et de lumière que dans la religion mahométane, et qui ne concevoit pas qu'on pût en professer d'autre. Il n'est que trop connu pour ses sentimens par la destruction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, dont la moitié avoit déja péri par accident du temps de Jules César. Consulté par Amru, son général, sur ce qu'il devoit faire du reste, Omar lui répondit: « Si les livres « dont vous parlez s'accordent avec ce « qui est écrit dans le livre de Dieu, « ccelui-ci suffit, et les autres sont iuu-« tiles; s'ils renferment des doctrines « contraires à celles de ce divin livre,

« ils
« nic
en fi
qui e
Le fe
On a
fanat
une l
le fan
de lil

tructe

Le épris les al le siés que le laissée leur fe le com aux p conno que le loit le par les sent, campa phrate ves, ponts, en on

qu'on

gards e maoù le partes voueraux é, une invalation oup de is cette x dont vernent plus dance, voyoit dans la ncevoit htre. Il ntimens bibliomoitié u temps Amru, faire du es livres avec ce e Dieu, ont iuuoctrines

n livre,

« ils doivent être regardés comme per-« nicieux, et il faut les détruire». Amru en fit chauffer les bains d'Alexandrie, qui étoient au nombre de quatre mille. Le feu en fut alimenté pendant six mois. On a déjà parlé de ce terrible effet du fanatisme; mais on le repète comme une leçon utile, en faisant observer que le fanatisme, quel qu'il soit, de religion, de liberté ou autre, est toujours destructeur.

Les Médinois craignirent qu'Omar, épris des charmes de la Palestine, ne les abandonnât, et ne fixât à Jérusalem le siége de son empire. Les descriptions que les historiens du temps nous ont laissées des campagnes de la Judée, de leur fertilité, des villes nombreuses que le commerce enrichissoit, se rapportent aux peintures des livres sacrés, et font connoître que mal-à-propos on a cru que les délices de cette terre, où couloit le lait et le miel, ont été exagérés par les écrivains juifs. Que sont à présent, sous la domination turque, les campagnes qu'arrosent le Tigre et l'Euphrate? De ce que les eaux de ces fleuves, interceptées par les ruines des ponts, et répandues dans les plaines, en ont fait des marais fangeux, de ce qu'on trouve à peine les vestiges des villes magnifiques qui les ornoient, de ce que dans les lieux découverts on ne voit que quelques hordes d'Arabes, dont on redoute la rencontre, est-ce une raison de conclure que ce pays n'a pas été le plus fertile, le plus peuplé de l'univers? Il en est de même de la Judée.

Quand Omar partit pour Jérusalem, il rendit ses hommages au tombeau de Mahomet, et nomma Ali, son lieutenant, en son absence. Il monta sur un chameau roux, chargé de deux sacs; l'un contenoit son sawick, mélange d'orge, de riz et de froment bouilli et mondé; l'autre étoit plein de fruits. Devant lui il portoit une outre remplie d'eau, provision nécessaire dans ces pays secs; et derrière lui, un plat de bois. Il commençoit la journée par la prière, ensuite il se tournoit vers ses compagnons de voyage, il leur adressoit une exhortation accompagnée de pieuses éjaculations, remplissoit son plat de sawick, et les en régaloit. Tous mangeoient avec lui sans distinction. Hors du voyage, sa nourriture ordinaire étoit du pain d'orge, qu'il assaisonnoit d'un peu de sel. Souvent même, par mortisication, il mangeoit son pain sans sel. Sa boisson étoit de l'eau; ses habits étoier désor mauss les me gliger un en prisor on ne soient

He mes:

d'un e

« ces « aux

« la cra « l'au « —U

« ses « les

« seoi « Que

« la co « son t « Ses ;

« taire ainsi p nomm dogme

conver cénob ent, de verts on Arabes, est-ce ce pays s peuplé me de la rusalem,

rusalem, ibeau de n lieuteta sur un ux sacs; mélange bouilli et le fruits. remplie s ces pays e bois. Il a prière, s compassoit une euses éjaat de saus manon. Hors aire étoit noit d'un r mortifisans sel. es habits

étoient de poil de chameau, fort en désordre, et même déchirés. Rien de si maussade que sa personne. On trouve les motifs vrais ou affectés de cette négligence du calife sur sa personne, dans un entretien d'Héraclius avec Rafaa, prisonnier arabe. Puisqu'il s'agit d'Omar on ne sera pas surpris que ces motifs soient plus dignes d'un ascétique que d'un empereur.

Héraclius le questionna en ces termes: « Pourquoi Omar est-il vêtu si « simplement, contre l'usage des prin-« ces, lui qui a enlevé tant de richesses « aux chrétiens? Rafaa répondit : Par « la crainte de Dieu et la considération de « l'autre vie. — Quel palais habite-t-il? « -Un palais bâti de terre. -Quels sont « ses domestiques? — Les pauvres et « les mendians. — Sur quel tapis s'as-« seoit-il? - Sur la justice et l'équité. -« Quel est son trône?—La modération et « la connoissance de la vérité. —Quel est « son trésor? — La confiance en Dieu.— « Ses gardes? —Les plus braves des uni-« taires. » Les Musulmans s'appeloient ainsi par opposition aux chrétiens, qu'ils nommoient Associateurs, à cause du dogme de la trinité. Rafaa termina la conversation par ce trait de modestie cénobitique. « Sachez que plusieurs ont

« dità Omar: Voilà que vous possédez « les trésors des Césars; les rois et les « princes vous sont assujétis, que ne « portez-vous donc de riches habits »? Omar leur a répondu: « Vous cherchez « les biens de ce monde, et moi je « cherche la faveur de celui qui est « le maître du monde présent et du « monde à venir. »

Les historiens orientaux peignent Omar généreux, bienfaisant, observateur de la justice, qu'il rendoit avec la plus parfaite impartialité. « Sa canne, « disent-ils, ou le bâton sur lequel il « s'appuyoit en marchant, inspiroit plus « de crainte aux coupables que l'épée « d'un autre. » Mais cette rigide équité lui coûta la vie. Un esclave, nommé Lulua, vient se plaindre à lui de son maître. Omar ne trouve pas que la plainte soit fondée. Lulua, en se retirant, murmure insolemment, et menace. L'empereur s'écrie : « Cet esclave « me menace, si j'étois capable de faire « mourir quelqu'un sur un simple soup-« con, je lui couperois sur-le-champ la « tête. » Lulua ne s'en tint pas à la menace. Peu de temps après, lorsqu'Omar récitoit la prière du matin dans la mosquée de Médine, l'esclave s'approche, et lui donne trois coups de poignard dans saisir blesse Un dijette pris, expire

Per vécut ses mi mer u rent p l'un n étoit t roce e trop fi le succ affable lai par « bier « ma « ren « sant électer sa mor la dign lui per tirent, tement

Othme

soit d'a

ssédez s et les ue ne oits »? erchez moi je qui est et du

eignent bservaavec la canne, equel il roit plus e l'épée e équité nommé de son que la se retiet meesclave de faire le soupchamp la à la meu'Omar la mosproche, poignard dans le ventre. Les assistans veulent le saisir, il se défend en désespéré, en blesse treize, dont sept mortellement. Un de ceux qui l'environnoient lui jette sa veste sur la tête. Se sentant pris, Lulua se poignarde lui-même et

expire.

Pendant trois jours qu'Omar survécut à ses blessures, ses courtisans et ses ministres le sollicitèrent de se nommer un successeur, et lui en proposèrent plusieurs; mais il les rejeta tous: l'un n'étoit pas assez sérieux, l'autre étoit trop avare, un troisième trop féroce et trop intraitable, un quatrième trop fier et trop hautain. Selon lui, le successeur du prophète devoit être affable et plein de condescendance. On lui parle de son propre fils. « Ah! c'est « bien assez, s'écria-t-il, qu'il y ait dans « ma famille une personne obligée de « rendre compte d'une charge aussi pe-« sante que le califat. » Il nomma six électeurs qui choisiroient entre eux après sa mort. L'un d'eux offrit de renoncer à la dignité, si les cinq autres vouloient lui permettre de choisir; ils y consentirent, et, après avoir consulté secrètement le vœu du peuple, il nomma Othman, qu'Omar, qui lui reconnoissoit d'ailleurs les qualités requises, avoit rejeté, parce qu'il étoit trop porté à favoriser ses amis et ses parens.

Othman . IIIe. calife. 645.

Sous le règne d'Othman, les Musulmans s'emparèrent des plus belles provinces de la Perse, s'affermirent en Egypte, s'établirent en Chypre, et on croit même qu'ils mirent déjà le pied en Espagne. Toutes ses conquêtes se firent par les généraux, malgré la mésintelligence qui régnoit à la cour d'Othman. Omar avoit eu raison de croire que s'il étoit mis sur le trône, sa prédilection pour ses amis et ses parens dans la distribution des charges pourroit lui être funeste. En effet, il donna le gouvernement d'Egypte à son frère de lait, qui ne devoit pas être jeune, puisqu'Othman avoit soixante-dix ans quand il fut promu à la dignité de calife. Il donna ce gouvernement au préjudice d'Amru, qui avoit conquis ce royaume, et qui s'y étoit fait aimer par son administration douce et équitable. Sur la plainte des peuples, fortement prononcée, l'empereur fut obligé de rétablir Amru, et de revenir, à l'égard d'autres postes, sur des choix quilui avoient attiréle mépris. Le peuple, comme il arrive d'ordinaire, rejeta sur lui les torts de ses généraux et de ses ministres, les uns incapables, les autres infidèles. Othman sentit les

suite fit pu corri sujets desse

le gar Lo deux Mah prétei proph celle aimée Telha pour e rence, et qu étoit · tèrent qu'elle en étai Mais e au viei pas, et flat le Il fallu retirer qu'il ga son sed se rend

trahiso

orté à

Musules proent en et on pied en e firent sintellithman. que s'il ilection la dislui être uverneait, qui qu'Othnd il fut lonna ce Amru, et qui s'y istration inte des l'emperu, et de tes, sur mépris. rdinaire, énéraux apables,

entit les

suites de sa conduite imprudente; il en sit publiquement l'aven, promit de se corriger, et regagna l'affection de ses sujets; mais il y avoit contre lui des desseins sinistres, dont son repentir ne

le garantit pas.

Lorsqu'Omar mourut, il s'étoit formé deux factions, l'une d'Ali, cousin de Mahomet, et son gendre, qui avoit prétendu au califat après la mort du prophète, l'autre d'Ayesha, sa veuve, celle de ses femmes qu'il avoit le plus aimée, qui vouloit mettre sur le trône Telha, son parent. Il paroît que ce fut pour écarter les dangers de la concurrence, qu'on ne choisit ni l'un ni l'autre, et qu'on nomma Othman. Comme il étoit vieux, les factions rivales se prêtèrent à cet arrangement, persuadées qu'elles ne tarderoient pas à se trouver en état de renouveler leurs démarches. Mais en vain on causa des désagrémens au vieillard, les chagrins ne le tuoient pas, et son peuple, quoiqu'on lui soufflat le mécontentement, le respectoit. Il fallut donc prendre des mesures pour retirer de ses mains l'espèce de dépôt qu'il gardoit trop long-temps. Merwan, son secrétaire, de la faction d'Ayesha, se rendit organe de la plus diabolique trahison qu'il fût possible de concevoir.

Othman venoit de faire grâce à des révoltés d'Egypte, et les renvoyoit contens dans leur pays. Merwan écrit sous le nom de son maître au gouverneur : « Aussitôt que tels et tels, qu'il nom-« moit, seront arrivés en Egypte, ne « manquez pas de leur faire couper les « pieds et les mains, et de les faire em-« paler ». Le scélérat fait en sorte que la lettre tombe entre les mains des personnes menacées. Les Egyptiens reviennent furieux à Médine. Ali, qui s'y trouvoit, fit, pour sauver le calife, des efforts pen actifs. Othman fut inhumainement massacré, à l'âge de quatrevingt - deux ans, après un règne de douze, glorieux à l'extérieur; mais la joie de ses succès au dehors fut perpétuellement empoisonnée par des chagrins domestiques. Il étoit brave, magnifique, généreux et libéral. Moins de confiance dans des traîtres, et de meilleurs choix, auroient plus contribué que ces belles qualités à sa tranquillité et à celle de ses peuples.

Ali, IVe.

Ayesha n'étoit point à Médine, lorscalifé. 655. qu'Othman fut assassiné. Son absence força son parti de donner les mains à l'élection d'Ali. Soit feinte, soit vérité, il parut n'accepter qu'à regret. « J'ai-« merois mieux, dit-il, servir un maître

€ е a n « d se l peu nisâ gran d'A1 lui r mais noîti si ell d'Ot/ de vo ses es avec ne se contro la fact vie, g l'impr deréve

très-da On . faut tou prit , fi pable d'empr seconri

puissar

par la

 $T_d$ 

e à des it conit sous rneur: l nomote, ne aper les ire emrte que les perrevienqui s'y life, des nhumaiquatrerègne de ; mais la fut perdes chaave, ma-Moins de de meilontribué anquillité

> ine, lorsabsence mains à it vérité, t. « J'aian maître

« en qualité de visir ou de premier mi-« nistre, que de me charger moi-même « de l'empire ». Sa résistance alla jusqu'à se laisser menacer de la mort par le peuple, s'il ne permettoit qu'on l'intronisât. Il le fut publiquement dans la grande mosquée. Telha, le protégé d'Ayesha et Zobéir, autre prétendant. lui rendirent les premiers hommages, mais ils ne tardèrent pas à lui faire connoître leur mauvaise volonté. Ayesha, si elle n'avoit pas contribué à la mort d'Othman, l'avoit au moins desirée, afin de voir Telha à sa place. Frustrée de ses espérances, elle l'appela auprès d'elle avec Zobéir, l'autre concurrent; mais ne se trouvant pas encore assez forte contre Ali qui avoit le suffrage public, la faction convint de lui opposer Moavie, gouverneur de Syrie. Ali avoit eu l'imprudence, en montant sur le trône, de révoquer ce gouverneur; il étoit assez puissant pour ne pas obeir, et devint par la un ennemi implacable et un rival très-dangereux.

On avoit besoin d'un prétexte; il en faut toujours pour le peuple : celui qu'on prit, fut d'insinuer qu'Ali étoit coupable de la mort d'Othman. Le peu d'empressement qu'il avoit mis à le secourir, donnoit quelque couleur à la

Tom. 6.

calomnie; mais il étoit bien plus vraisemblable que ce crime venoit de ceux qui avoient travaillé pendant tout le règne du calife à le priver de l'affection de ses sujets, que d'Ali qui l'avoit réconcilié avec eux. N'importe, l'imputation adroitement propagée prévalut. Ayesha leva à la Mecque l'étendard de la révolte. Les dévots musulmans accoururent sous les drapeaux de la mère des croyans. Elle se mit en marche avec Telha et Zobeir, pour joindre Moavie en Syrie. Ali lui coupa le chemin. Il y eut une bataille sanglante. La veuve de Mahomet, montée sur son chameau, parcouroit les rangs, et exhortoit ses ( oupes. Elle se trouva dans le fort de la molée. Sa litière étoit si hérissée de flèches et de javelots, qu'elle ressembloit à un porcépic. Son chameau eut les jarrets coupés. Restée sur le champ de bataille, elle fut présentée à Ali, qui la recut avec honneur et distinction. Il se contenta de la confiner dans sa maison, à Médine, avec défense de se mêler désormais des affaires de l'état.

Des deux chefs, Telha fut mortellement blessé par le secrétaire Merwan, qui, dans ce moment, avoua à Ali que c'étoit ce protégé d'Ayesha qui avoit machiné la mort d'Othman. Zobéir,

atte Aliobti auro gêm capit d'All seil, corar les po crier « det « et n « abso « Mus d'Ali leur cl promis qui dé ne lui l son ark prendre dont il fois, pe

Amr génie de adroiten Il lui per

homme

même q

Alcoran

vraiceux règne de ses ncilié adroiha leva évolte. nt sous oyans. elha et Syrie. eut une Mahoparcoues. de lée. hes et de in porccoupés. elle fut vec honnta de la Médine, mais des

> hortelle-Terwan,

atteint en fuyant, eut la tête tranchée. Ali marcha ensuite contre Moavie, et obtint plusieurs avantages. Le rebelle auroit enfin succombé, sans un stratagême que lui suggéra Amru, un de ses capitaines, pour engager les soldats d'Ali à l'abandonner. D'après son conseil, Moavie ordonne d'attacher des Alcorans au bout de plusieurs lances, de les porter à la tête de ses troupes, et de crier : « Voilà le livre qui doit décider « de tous nos différends; voilà entre vous « et nous le livre de Dieu, qui défend « absolument de répandre le sang des « Musulmans ». A cette vue, les troupes d'Ali refusent de combattre, et forcent leur chef de mettre son choix en compromis, et de consentir à un arbitrage qui décideroit entre lui et Moavie. On ne lui laissa pas même le choix libre de son arbitre. Ses soldats le forcèrent de prendre Abu Musa, homme foible, dont il avoit même déjà été trahi deux fois, pendant que Moavie prit Amru, homme habile, d'un caractère ferme, le même qui avoit imaginé l'expédient des Alcorans.

Amru, connoissant parfaitement le Ali que génie de son collègue, le ménagea si qui avoit adroitement, qu'il s'en rendit maître. Zobéir, Il lui persuade que pour rétablir la paix

entre les Musulmans, il étoit nécessaire de déposer Ali et Moavie, et d'élire un nouveau calife, qui seroit au gré de tout le monde. Cet important article arrêté, on élève entre les deux armées un tribunal, sur lequel chacun des arbitres devoit publier sa décision. Amru défère à Abu Musa l'honneur de parler le premier. Il monte et prononce ces paroles: « Je dépose Ali et Moavie, et je les « prive du califat, ainsi que j'ôte cet « anneau de mon doigt ». Amru monte à son tour, et dit: « Vous venez d'en-« tendre qu'Abu Musa a déposé Ali. « Je le dépose aussi, et je donne le ca-« lifat à Moavie, que je revets de l'au-« torité suprême, de la même manière « que je mets cet anneau à mon doigt». Il ajoute quelques raisons en faveur de son candidat, et renouvelle les insinuations perfides sur la part qu'on donnoit à Ali au meurtre d'Othman. Abu Musa se récrie contre la tromperie de son collègue. Ali proteste. Mais cette supercherie, toute visible qu'elle étoit, lui retire des partisans, et en donne à Moavie. Les gouverneurs des provinces se partagent entre les deux rivaux selon leurs intérêts, et la guerre devient plus animée qu'auparayant. Deux espèces d'inspirés, dévots en un faux

thou traîı tout pand d'y p **l'arb** « M « mo « ser « de dans la reli blessu porte été da d'emp

marqua mans, suite, e sans d' et Oth comme titre de que lei comme traire u les adve

âgé de de règ

Le

cessaire elire un detout e arrêté, s un triarbitres ru défère er le preparoles: et je les j'ôte cet ru monte nez d'enposé Ali. nne le cas de l'aue manière on doigt». faveur de s insinuan donnoit lbu Musa e son colsuperchelui retire Moavie. es se par-

thousiastes, touchés des malheurs qu'entraînoit cette guerre, et croyant que tout étoit permis pour empêcher de répandre le sang musulman, se proposent d'y parvenir par un moyen plus sûr que l'arbitrage. « Si Ali, se disent - ils, et « Moavie, ces deux faux imans, étoient « morts, les affaires des Musulmans « seroient en bon état. Tâchons donc « de nous en défaire ». Ils se séparent, dans la résolution de se dévouer pour la religion. L'un frappe Moavie; mais la blessure ne fut pas mortelle: l'autre porte à Ali un coup qui n'auroit pas été dangereux, s'il n'avoit pas eu soin d'empoisonner son épée. Ali mourut âgé de plus de soixante ans, après cinq de règne.

Le califat d'Ali est une époque remarquable dans l'histoire des Musulmans, par le schisme qui en a été une suite, et qui subsiste encore. Les partisans d'Ali regardent Abu Becr, Omar et Othman, les trois premiers califes, comme des intrus et des usurpateurs. Le titre de shiites, qui veut dire sectaires, que leur donnent leurs adversaires, elon leurs comme un terme de mépris, est au conus animee traire un nom dont ils s'honorent; mais les adversaires d'Ali le regardent comme dévots en un faux iman. Ils se donnent le titre de

sonnites ou traditionnaires, parce qu'ils se conduisent par des traditions, au lieu que les shiites ne connoissent que l'Alcoran; mais les sonnites les accusent de le corrompre. Ceux-ci s'appelent aussi ommiades, à cause d'Omar et Othman, qu'ils révèrent. Les deux partis se détestent et s'anathématisent, comme les plus abominables hérétiques, plus éloignés de la vérité que les juiss et les chrétiens. Aujourd'hui la Perse, une partie des princes tartares, quelques rois des Indes, sont shiites ou sectateurs d'Ali. Les Tures et les autres Mahométans sont sonnites ou disciples d'Othman. Ces deux principales branches de l'islamisme sont divisées entre elles par une multitude de sectes qu'on auroit de la peine à compter. Ali étoit courageux, humain, sensible, toutes qualités que ses ennemis même ne lui refusent pas. Il ne lui manqua que de la fermeté et de la vigueur dans le gouvernement : moins porté à la conciliation, il auroit pu être plus fortuné.

Hasan, Ve. calife. 606. Hasan, l'aîné de ses enfans, qui étoient en grand nombre, lui succéda. Il étoit beaucoup plus propre à vivre en particulier qu'en souverain. Aussi, après un combat sanglant dont il ne put voir sans horreur les restes épars sur le champ

de vie ďi de me sai aui jou me heu mo fais phè moi à ce son

avoi
pour
O
de A
tisan

nistravoie
où u
reste
dispa
grand
shite
tache

ce qu'ils , au lieu que l'Alcusent de ent aussi Othman,is se déomme les plus éloiles chréane partie s rois des enrs d'Ali. hométans hman.Ces 'islamisme me multile la peine geux, hutés que ses nt pas. Il ne té et de la nt: moins roit pu être

nfans , qui succéda.ll à vivre en Aussi , après ne put voir ur le champ

de bataille, il remit la puissance à Moavie. On croit qu'il conserva la qualité d'iman. Moavie, jaloux de réunir les deux titres qui constituoient proprement le califat, le sit empoisonner. Hasan étoit très-généreux. Il dépensoit en aumônes la moitié du revenu dont il jouissoit. Ce prince possédoit éminemment les vertus douces qui font le bonheur d'une vie privée. Dès l'enfance, il montroit des manières caressantes qui le faisoient singulièrement aimer du prophète, son grand-père. Bon pour tout le monde, il paroît avoir eu le défaut propre à ces sortes de caractères, celui de s'attacher peu solidement, car il répudioit souvent ses femmes. Apparemment rennoissantes de l'affection qu'il leur avoit montrée, elles en conservoient

On en étoit au cinquième successeur de Mahomet, et beaucoup de ses courtisans, de ses généraux, de ses ministres vivoient encore. Tous les califes avoient passé rapidement sur le trône, où un seul mourut naturellement. Le reste des contemporains de Mahomet disparut sous Moavie. Il étoit fils d'un grand général de la tribu des Koreishites, à laquelle le califat paroissoit attaché exclusivement. Il avoit donc à

pour lui, même après le divorce.

Moavie, VIe. calife. 660. cette dignité une espèce de droit ; mais peu utile, s'il n'avoit su l'appuyer par l'habileté dans les conseils, et la valeur dans les armées. On voit aussi par l'empoisonnement d'Hasan, qu'il n'étoit pas délicat sur la manière d'écarter les obstacles contraires à ses desirs. Le fer, en pareilles circonstances, le servit quelquefois aussi avantageusement que le poison. Il se fit puissamment seconder dans ses entreprises par un frère naturel, nommé Ziyad, homme peut-être le plus absolu dans le commandement, et le plus exact à se faire obeir. Moavie l'envoyoit dans les pays les plus difficiles à gouverner; sa réputation de sévérité le précédoit, et préparoit à une soumission ponctuelle et sans réserve.

Chargé de purger le pays de Basra des voleurs qui l'infestoient, et que ses prédécesseurs n'avoient pu détruire, il commence par la capitale, défend sous peine de mort de se trouver dans les rues et les places publiques après la prière du soir. La première nuit il y eut deux cents personnes tuées par la patrouille, la seconde cinq, et la troisième pas une; Après cette expédition, il ordonne que chacun laisse pendant la muit la porte de sa maison ouverte, se chargeant de payer aux particuliers le

dom mais la pa trère perm défei heur passa avec Ziya la dé « dit « cet « qu lieute impit rie, c renco d'un sang. tre. O qui, n chemi froide

> Il vou du pr d'où assis

« cha

t; mais er par valeur ır l'emtoit pas les obsfer, en uelquele poiler dans aturel, e le plus t, et le vie l'enfficiles à vérité le imission

Rasra
que ses
ruire, il
end sous
dans les
après la
t il y eut
ir la paroisième
n, il orndant la
verte, se
suliers le

dommage qui pourroit en résulter; mais il n'en survint aucun, excepté de la part de quelques bestiaux; qui entrèrent dans les boutiques, pour lors il permit de se fermer par une claie, et défendit d'aller dans les rues après une heure qu'il marqua. Un pauvre berger passant par la ville après l'heure fatale avec son troupeau, fut saisi et mené à Ziyad. Il s'excusoit sur ce qu'il ignoroit la défense. « Je veux bien le croire, lui « dit le gouverneur ; mais la sûreté de « cette ville dépend de ta mort ; il faut « que tu sois sacrifié au bien public; et « il lui fit couper la tête. » Il avoit un lieutenant nommé Samrah, tout aussi impitoyable. Suivant un jour sa cavalerie, qu'il exerçoit hors de la ville, il rencontre sous ses pas un homme percé d'un coup de lance, et nageant dans son sang. Il demande la cause de ce meurtre. On lui répond que c'étoit un paysan qui, ne s'étant pas détourné assez tôt du chemin, avoit été tué. Il passe en disant froidement: « Quand nous marchons « chacun doit prendre garde à soi. »

Moavie avoit fixé son séjour à Damas. Il voulut y faire transporter la chaire du prophète. C'étoit un marche-pied, d'où Mahomet faisoit ses prédications, assis sur la seconde marche en haut et laissant la première à Dieu. Les califes successeurs occupoient les suivantes en descendant par humilité. Moavie croyoit apparemment donner plus d'efficacité à ses prédications, en les faisant de cette espèce de tribune; mais les Médinois refusèrent de se désaisir de ce précieux dépôt. Le calife réussit mieux dans une entreprise qui devoit éprouver plus de difficulté. Il avoit un fils nommé Yésid, qu'il voyoit avec des yeux de père. Il lui trouvoit l'air majestueux, et les qualités propres à gouverner un grand empire. Ceux qui le voyoient tel que ce fils etoit véritablement, remarquoient en lui de la présomption, de l'arrogance, et surtout beaucoup d'indifférence pour la religion, défaut capital dans ces temps de ferveur. On lui reprochoit même de boire du vin, d'aimer la musique et de se vêtir de soie. Cependant Mocivie entreprit de le faire reconnoître pour son successeur, et même dès son vivant pour son collègue. Malgré les obstacles qui se rencontrèrent, il vint plus aisément à bout d'un projet qui répugnon à ses peuples, et qui intéressoit leur bonheur, que de déplacer la chaire de Mahomet.

Ce calife fut très-heureux dans toutes ses entreprises. Les armes des Arabes

cor règ 5011 qua cali l'en l'ab grai ďu larg Que crua mai dans sie. alloi gue vers parc pren Mus tion

faire
Un
le re
été a
la po
nue :
grand
la fil
Le je

califes ates en croyoit cacité à le cette édinois récieux ans une plus de Yésid, re. Il lui qualités empire. fils etoit n lui de , et surpour la es temps nême de ue et de avie enoour son n vivant obstacles lus aiséongnon à eurbonde Ma-

ns toutes Arabes continuèrent à être redoutables sous son règne. Il fit flotter ses étendards jusque sous les murs de Constantinople. En qualité de gouverneur de Syrie, et de calife, il tint quarante ans les rênes dé l'empire, et dix-neuf ans seul, depuis l'abdication de *Hasan*. Il étoit d'une grande stature, extrêmement replet, d'un bon tempérament, avoit la poitrine large, le regard ferme, la voix forte. Quoiqu'on puisse lui reprocher quelques cruautés, il étoit en général doux et humain, courageux, accessible, et civil dans ses manières. Moavie aimoit la poésie. Un voleur surpris en flagrant délit alloit avoir la main coupée, selon la rigueur de la loi. Il lui demanda grâce en vers si pleins d'esprit, que le calife lui pardonna. On remarque que ce fut la première sentence prononcée parmi les Musulmans, qui n'eut point son exécution. Jamais aucun calife n'avoit osé faire grace à ceux que la loi condamnoit.

Un autre poëte dut aussi à son talent le retour d'un bonheur qui lui avoit été arraché. Il avoit mis sa félicité dans la possession d'une belle arabe, devenue son épouse, par le sacrifice d'une grande partie de son bien aux parens de la fille. Le gouverneur Cufa l'enlève. Le jeune poëte désespéré vient se plaindre à Moavie, et dépeint son infortune en si beaux vers, que le calife en est touché. Il écrit au gouverneur de la rendre à son mari. Le ravisseur étoit si épris, qu'il répondit au calife : « Père « des croyans, permettez-moi seule-« ment de passer une année avec elle, « et faites-moi couper la tête au bout de « ce terme. » Moavie n'eut point égard à cette folle proposition, il remit la belle arabe à son mari, comme elle le désiroit, et joignant la générosité à la justice, dédommagea le poëte par de riches présens du bien qu'il avoit dépensé pour obtenir son épouse.

Yezid Ier. VIIe calife. 676.

Arrivé à l'âge de quatre-vingts ans, Moavie sentit qu'il n'avoit plus dans le commandement la même activité qu'autrefois. La vieillesse réfroidit tout. Il disoit à ceux qui l'approchoient: « Je vous « ai gouvernés si long-temps, qu'enfin « nous sommes las les uns des autres. » Son fils n'étoit pas auprès de lui quand il mourut. Il lui fit parvenir des avis sages, dans lesquels il sembloit redouter l'avenir. Il craignoit pour lui des troubles à son installation. En effet, le vieux calife avoit contenu les compétiteurs par on habileté et sa prudence. Aussitôt qu'il fut mort, il s'éleva deux rivaux redoutables, Hosein, frère d'Hasan, fils

catio vant s'éto à Me au m tend pas p repo secre échaj rédui peine tée d entre propi neurs unie e sentin canto pris 1 pour une r troit  $\mathbf{A}\mathrm{u}$ 

d'A

Zob

le pi

pren

ses in entièr gouve rtune
n est
de la
toit si
c Père
seulecelle,
out de
égard
a belle
désila juseriches
sé pour

s ans, dans le é qu'auit. Il di-Jevous qu'enfin utres. » i quand avis saedouter es troule vieux eurs par Aussitôt aux resan, fils d'Ali comme lui; et Abd'allah, fils de Zoběir, qui avoit succombé avec Telha, le protégé de la veuve de Mahomet. Le premier n'avoit jamais approuvé l'abdication d'Hasan, son frère; mais se trouvant traité avec égard par Moavie, il s'étoit contenté de vivre tranquillement à Médine, où il étoit respecté et aimé, au milieu d'une famille qui le chérissoit tendrement. Le fils de Zobéir n'étant pas plus tourmenté, se tenoit aussi en repos, nourrissant cependant le desir secret de se saisir de la dignité qui avoit échappé à son père. La ville de Médine réduite à un gouverneur, voyoit avec peine la splendeur du califat transportée d'Arabie en Syrie, et se plaisoit à entretenir dans son sein des familles propres à ramener chez elle les honneurs dont Damas jouissoit. La Mecque unie d'intérêt avec Médine, adoptoit ses sentimens et ses espérances. Tout ce canton d'Arabie où l'Islamisme avoit pris naissance, penchoit ouvertement pour ceux qui professoient avec zèle une religion pour laquelle Yézid montroit plus que de l'indifférence.

Aussitôt que Hosein laissa pénétrer ses intentions au sujet du califat, l'Irak entière se déclara pour lui. Echappé au gouverneur de Médine, que le nou-

veau calife avoit chargé de le surveiller, il se retira à la Mecque pour y prendre des mesures. Abd'allah l'y suivit, disposé à se conduire selon les circonstances. Les partisans d'Hosein les plus recommandables par leur prudence, virent avec peine que ce prince flatté des dispositions des Arabes, se déclaroit avec trop d'assurance. Ils lui conseilloient de ne se pas ficr trop légèrement à cette faveur populaire. Abd'allah au contraire, charmé de voir le fils d'Ali courir les risques de la première épreuve, l'exhortoit à ne pas laisser réfroidir la chaleur des fidèles Musulmans. Hosein suit ce conseil, et s'avance assez malaccompagné vers les villes qui l'appeloient, et qu'il croyoit prêtes à embrasser sa cause. C'étoit bien leur intention; mais les unes se trouvoient si bien tenues en bride par leurs gouverneurs, tous du choix de Moavie, qu'elles n'osèrent se déclarer. Les autres prêtèrent l'oreille aux insinuations des gens adroits qu' Yézid leur envoya. Il s'ouvrit des négociations entre les chess des deux armées qui étoient en présence. Pendant ces conférences, les troupes d'Hosein perdirent leur zèle, et même se dissipèrent presque toutes. Il ne lui resta que cinquante chevaux et cent fantassins, parer à l ma len

par hor แก tou sœu avoi mor Ce héro doie finis  $\mathbf{\hat{a}}Hc$ « m « là Il de de fa cord fortif les u mend

Au cris repro à cen d'*Ho* d'eux iller, endr**e** , disconss plus ence, ué des claroit onseilment à lah au d'Ali preuve, oidir la Hosein mal aceloient, asser sa n; mais nues en lous du èrent se l'oreille s qu' Yénégo**c**iaarmées lant ces

ein per-

ssipèrent que cin-

ins, pa-

à la mort qu'ils savoient inévitable; mais déterminés à vendre chèrement leur vie. Pour l'infortuné Hosein, enveloppé

par une armee de cinq on six mille hommes, étoit-ce un encouragement ou un sujet de desespoir, que de voir autour de lui ses femmes, ses filles, ses sœurs, leurs enfans et les siens qu'il avoit traînes à sa suite, malgré les remontrances de ses meilleurs conseillers? Ce combat rappelle ceux des anciens héros qui s'apostrophoient, suspendoient leurs coups, s'injurioient, et finissoient par se massacrer. On propose à Hosein de reconnoître Yézid. «Plutôt « mourir, répond-il, que de céder « làchement mon droit à un tyran. » Il demande qu'on lui donne le temps

mencent les défis et le combat. Au moment de l'assaut s'élèvent les cris des semmes et des enfans, et les reproches aux assaillans autrefois unis à ceux qu'ils atta ment. Zéinach, sœur d'Hosein, sort de sa tente, et dit à un d'eux : « Aurez-vous bien le cœur de

de faire la prière du soir. On lui ac-

corde ce delai La nuit se passe à se

fortifier dans le camp, à lier les tentes

les unes aux autres. Le matin, com-

« massacrer votre ancien ami?» Il est attendri : les larmes coulent le long de sa barbe. Il détourne le visage; mais les flèches pleuvent de toutes parts sur le foible escadron. Les chevaux se roulent, rendus furieux par la douleur, les cavaliers se dégagent, fondent avec impétuosité sur les assaillans, et les font reculer. Un jeune enfant, neveu d'Hosein, accourt pour embrasser son oncle. Pendant qu'il tend les bras, on lui coupe la main et il meurt. Le petit Abd'allah est tué d'un coup de slèche sur les genoux de son père; lui-même tombe meurtri de trente-trois contusions, et percé de trente-quatre coups. Les vainqueurs lui coupent la tête, et l'élèvent en triomphe. A ce spectacle, ceux auxquels il reste encore quelque force fuient, et la famille entière est faite prisonnière.

Elle suttraitée avec assez peu d'égards par le général ennemi. Mais Yézid se comporta en cette occasion en prince magnanime. Loin d'applaudir à la mort de son rival, quand on lui présenta la tête, il s'écria: « O Hosein! si j'avois « pu te sauver, on ne t'auroit pas ôté « la vie. » Lorsqu'il vit ses semmes et ses ensans mal vêtus, et dans un état indigue de leur rang, il blàma son gé-

né qu ble res sei. Qu gue d'he esce à M hon ordinarin Hos

quar S d'un gere fils d sond funes d'all mit à Medi lui pr tisans larges pouvo ll eut gner, Dama

Il est ng de mais is sur e rouur, les ec imes font d'Hooncle. icoupe d'allah les getombe ons, et es vain-'élèvent ux auxe force st faite

d'égards
Tézid se
I prince
la mort
senta la
i j'avois
pas ôté
nmes et
un état
son gé-

néral, fit donner aux jeunes Aliet Amrû, qu'on avoit sauvés, des habits convenables à leur qualité; traita les veuves avec respect, leur associa pour pleurer Hosein, les veuves de Moavie, son père. Quand elles furent remises de leurs fatigues, il les congédia avec beaucoup d'honnêteté, et leur fournit une bonne escorte pour les conduire de Damas à Médine, sous le commandement d'un homme doux qui s'étudia, selon les ordres du calife, à diminuer leur chagrin par les attentions les plus délicates. Hosein avoit à peu près cinquante ans quand il fut tué.

Sa mort ne débarrassa Yésid, que d'un rival. Il lui en restoit un aussi dan gereux dans la personne d'Abd'allah, fils de Zobéir. On a vu qu'il avoit fait sonder le terrain par *Hosein*. Après la funeste catastrophe de ce prince, Abd'allah profita de son infortune : il se mit à plaindre publiquement son sort à Médine, qu'il habitoit. Cette compassion lui procura un grand nombre de partisans, qu'il augmenta encore par des largesses faites à propos aux dévots qui pouvoient l'appuyer de leurs suffrages. Il eut d'autant moins de peine à les gagner, que les relations qui arrivoient de Damas, sur le compte d'Yézid, lui donnoient une assez mauvaise réputation en fait de religion, et le peignoient, avec raison, comme un homme qui ne se gênoit pas dans l'observance des pratiques. Le peuple étant imbu de ces préventions défavorables, un homme, on aposté, ou enthousiaste de bonne foi, se lève au milieu de la mosquée de Medine, jette son turban par terre, en criant : « Je renonce à Yézid de la « même manière que je jette ce tur-« ban. » Un autre ôtant son soulier, dit : « Je rejette Yézid de la même ma-« nière que j'ôte ce soulier. » En un moment, le pavé de la mosquée est couvert de turbans et de souliers. Les Médinois se révoltent ouvertement, et enferment le gouverneur et tous ceux qui pouvoient le secourir.

Instruit de cette subite insurrection, Yézid envoie des troupes. Médine est cernée, prise d'assaut et pillée. L'armée marche vers la Mecque, où Abd'allah, qu'on savoit être l'auteur du trouble, s'étoit retiré. Au moment où cette ville étoit près de subir le sort de Médine, on y apprend la mort d'Yézid. Ce calife n'avoit pas quarante ans, et n'en régna pas quatre. Il ne faut pas le juger par l'aversion que lui ont vouée les Perses, qui n'en parlent qu'avec exécration, à

de d'u con gier les par dire prît

F

vie.

d'al digramer l'ab sans cess aux « n « li « di « p

« m

« fa

moi

réputagnoient, e qui ne des prai de ces homme, onne foi, e de Meerre, en id de la ce tursoulier, ême ma-» En un e est cou-Les Mé-

rrection, édine est L'armée d'allah, trouble, ette ville Médine, Ce calife en régna uger par Perses, ation, à

t, et en-

ceux qui

cause de la mort d'Hosein et du pillage de Médine. Son caractère étoit celui d'un homme de plaisir, ennemi de la contrainte, est-elle un principe religieux. Il aimoit le vin, la musique et les chiens, goûts interdits et réprouvés par les Musulmans, même non rigoristes. Il fut le premier qui se sit servir par des eunuques. Ses lieutenans étendirent son empire en Perse, sans qu'il prît beaucoup de part aux événemens de la guerre.

Se calife. 684.

Fils d'un père si peu religieux, Mo a- Moavielle, vie II poussa le scrupule jusqu'à hésiter d'abord s'il se porteroit héritier d'une dignité qu'il regardoit comme injustement possédée par son père, ensuite il l'abdiqua au bout de cinquante jours, sans même vouloir se nommer un successeur, comme on le désiroit. Il dit aux grands de son état : « Comme je « n'ai pas joui des avantages du ca-« lifat, il n'est pas juste que je charge « ma conscience de ce qu'il y a de plus « dangereux. J'espère donc que vous « permettrez que je vous renvoie ce « fardeau. Je vous laisse juger vous-« mêmes, qui d'entre vous est le plus « capable de remplir ma place. » Il mourut de la peste, ou empoisonné, un mois après.

Abd'allah, ge calife, et Merwan, 10e. 684.

Abd'allah, délivré, par la mort d'Yézid, de la crainte de l'armée syrienne qui assiégeoit la Mecque où il étoit renfermé, auroit pu tirer le plus grand avantage de cet événement. Le général lui offrit de le reconnoître pour calife, s'il consentoit d'établis son trône à Damas; mais il ne voulut pas quitter la Mecque. Instruits de son refus, les grands de Syrie élurent Merwan, l'un d'entre eux, toujours de la tribu des Koreishites. Son premier soin fut d'interdire à ses sujets le pélerinage de la Mecque, de peur qu'ils ne se laissassent séduire par les partisans d'Abd'allah, et de lui substituer le pélerinage de Jérusalem. Quoique dans un âge avancé, il épousa une veuve d' Yézid, et déclara son successeur Kaled, encore mineur, fils de ce calife, au préjudice de ses propres enfans.

La famille d'Ali restoit tranquille pendant ces mouvemens; mais le souvenir de la mort d'Hosein n'étoit pas effacé. Entre ses partisans, ceux qui l'avoient abandonné avant sa dernière catastrophe, réfléchissant sur le triste effet de leur désertion, se la reprochoient amèrement. Le repentir qui toucha leur cœur, leur fit concevoir le desir de le venger. A la tête de ces pé-

nite
se n
mei
fort
ligio
si le
Sou
croi
étoi
enth
com

« fai « cc « pè

« to de c solda

« m « et « le

« po « téi

Hose des comortivive, Hose

leur d seul t d' Yérienne oit rengrand général calife, e à Daitter la us, les n, l'un bu des ut d'ine de la ssassent l'allah, e de Jéavancé , déclara mineur, de ses

inquille
le soutoit pas
ux qui
lernière
le triste
reprotir qui
evoir le
ces pé-

nitens (c'est le nom qu'ils se donnoient), se mit Soliman, compagnon de Mahomet, par conséquent très-avancé en âge, fort estimé par son attachement à la religion, mais peu guerrier. Il agit comme si le zele tenoit lieu de talens militaires. Sous ses ordres se forma une espèce de croisade de dévots musulmans, qui accoururent sous ses étendards. Leur cri étoit : Vengeance pour Hosein! Vrais enthousiastes, il se dévouoient à la mort comme à un acte expiatoire. « Mon en-« fant, disoit un père à sa fille qui le « conjuroit de ne la pas quitter, votre « père abandonne son péché pour re-« tourner à Dieu. » Le général, pénétré de ces sentimens, les inspiroit à ses soldats. Il leur disoit : « C'est pour le « monde à venir que vous combattez, « et non pour le présent. Quelque soit « le succès de votre expédition, vous « pouvez compter sur un bonheur inal-

« térable et éternel.»

Soliman les mena sur le tombeau de Hosein. Ils se mirent à pleurer, jetant des cris lamentables, souhaitant d'être morts avec lui. Leur douleur étoit si vive, leur repentir d'avoir abandonné Hosein, si sincère, que quand Soliman leur commanda de décamper, pas un seul ne partit sans s'être mis aupara-

vant sur le tombeau d'Hosein, et sans lui demander pardon de l'avoir abandonné. Tous n'étoient cependant pas aussi fervens. Il y en eut qui, remarquant l'impéritie du général, et la fausseté de ses mesures, se retirèrent; entre autres Mokthar, un de ces hommes dont l'intrigue est l'élément, et qui, indissérens sur la justice d'une cause. l'embrassent par l'impulsion de leur activité naturelle. Soliman, les voyant partir, dit à ses fidèles : « Le Seigneur « n'a pas approuvé que ses déserteurs « se joignent à nous. C'est pour notre « avantage qu'il les sépare : ainsi louez « Dieu et le prophète. » Avec cet excès de confiance, il mena les malheureuses victimes de sa crédulité jusque sous le cimeterre des Syriens, qui massacrèrent tout ce qui n'ent pas assez de prudence ou d'agilité pour fuir. Ce fut une des principales expéditions du règne de Merwan, qui ne dura pas un an. Malgré la promesse faite de mettre sur le trône Kaled, fils d'Yézid, dont il avoit épousé la mère, il fit proclamer son successeur Abd'almalec, son propre fils. Sa femme irritée, l'empoisonna, selon les uns, l'étoussa, selon les autres : il avoit près de soixante-dix ans. Ses généraux assujétirent l'Egypte.

mass siast rend ordre rent metti pencl const tisme trône grand son ca une i « sold « l'arc Comn simula gation eux ur

et sa tr Dan se forn sans re hautem gouver frénétie de viol

mbles

s'épuis

thar lu

et sans abannt pas remarla faus-; entre ommes qui , incause, eur acvoyant eigneur serteurs ir notre si louez cet excès eurenses sous le acrèrent rudence une des ègne de an. Male sur le t il avoit ner son oprefils. a, selon tres: il Ses gé-

Ce Mokthar, dont on a parlé, ra-Abd'allah, et massa les débris de l'armée de l'enthou-Ald'amalee, siaste Soliman, et conduisit ces soldats, rendus sages par les désastres, avec un ordre et une discipline qui lui procurèrent de grands succès. Il sut habilement mettre à profit ce qui leur réstoit de penchant à la crédulité. Dans une circonstance où il avoit besoin que le fanatisme suppléât à la force, il fit faire un trône portatif auquel il attribua une grande vertu. Il le faisoit promener dans son camp, et à la suite de l'armée, sur une mule. « Ce trône, disoit-il aux « soldats, vous sera aussi utile que « l'arche d'alliance l'étoit aux Israélites», Comme ils eurent des avantages, ce simulacre, auquel ils crurent avoir obligation de leurs victoires, devint pour eux une espèce d'idole; mais sa vertu s'épuisa. Ils essayèrent des revers. Mokthar lui-même périt dans une bataille, et sa troupe se dissipa.

Dans la licence de ces guerres civiles se formèrent des troupes vagabondes, sans religion, sans mœurs, professant hautement mépris et inimitié pour tout gouvernement spirituel et temporel. Ces frénétiques commettoient toute sorte de violences, et exerçoient les plus hornibles barbaries, sans distinction de

partis, d'âge, ni de sexe. Le brigandage, les cruautés étoient leur religion et leur loi. L'un d'eux ayant rencontré une dame d'une grande pieté et d'une beauté extraordinaire, vouloit l'épargner. « Quoi, lui dit un de ses compa-« gnons, tu te laisseras prendre par ses « charmes? Tu renies donc ta foi »! Il abattit à la malheureuse la tête d'un coup de sabre. Voilà ce qu'on doit attendre après les guerres civiles : elles légitiment l'anarchie, et enhardissent le crime, à moins qu'une verge de fer ne

les réprime.

Abd'almalec prit insensiblement la supériorité sur ses ennemis et sur ses rivaux. Un des plus redoutables étoit Musab, frère du calife Abd'allah, qu'il vainquit dans une bataille près de Cufa. On lui apporta la tête de cet ennemi au château de cette ville, à la fin de son repas Un des convives la voyant, dit: « J'ai vu présenter dans ce même châ-« teau la tête de Hosein à Obéid'allah, « celle d'Obéid'allah à Mokthar, celle « de Mokthar à Musab, et voilà celle « de Musab qu'on vous présente ». Abd'almalec fit démolir le château, de peur qu'on y apportât la sienne. A la table du calife, se trouvoit un vieillard dont la conversation peut donner une

(( (( • 60

id

Œ

(( COL

ang vea de i ante c'éte

lettr vaise 0

Aba de la posse à Dai en A force comp Syrie

soumi multip le Syr inforti ndage,
et leur
ré une
d'une
l'éparcompae par ses
foi »! Il
ete d'un
con doit
les : elles
dissent le
de fer ne

lement la t sur ses oles étoit lah, qu'il de Cufa. nnemi au n de son rant, dit: ême châéid'allah, har, celle oilà celle ésente ». âteau, de nne. A la vieillard nner une idée des repas de ce temps. « Quel mets « aim ... - vous mieux, lui demanda le « prince »? Il répondit : « Une tête « d'ane bien assaisonnée et bien rôtie. « - Ce n'est là, répondit le cahfe, qu'un « mets ordinaire; mais que penseriez-« vous d'un quartier d'agneau bien rôti, « avec une sauce de beurre et de lait »? Ainsi le goût avoit peu changé dans ces contrées où Abraham, environ dix-sept cents ans auparavant, avoit offert aux anges, comme un mets distingué, un veau rôti, avec une sauce de beurre et de lait. Mais on ne trouve pas d'exemple antérieur d'un usage pratiqué alors : c'étoit de faire manger aux couriers leurs lettres, quand ils apportoient de mauvaises nouvelles.

On a vu qu'après la mort de Hosein, Abd'allah, fils de Zobéir, s'étoit revêtu de la dignité de calife. Il auroit pu la posséder seul, s'il avoit voulu s'établir à Damas; mais il aima mieux se confiner en Arabie. Il se trouva par là moins de forces à opposer à Abd'almalec, son compétiteur, qui réunissoit celles de Syrie, et d'autres parties de l'empire soumises à ses lois. Avec ses armées multipliées, toujours bien commandées, le Syrien poussa de poste en poste son infortuné rival, et le réduisit à la ville Tom. 6

092.

de la Mecque. Il s'y défendit huit mois courageusement. A la fin, presque tous ses amis, dix mille habitans, ses deux fils même l'abandonnèrent. En même temps, le général ennemi lui offrit tout ce qu'il pouvoit desirer, à la seule condition de renoncer au titre de calife, et de reconnoître celui de Damas. A soixante-douze ans, il avoit encore sa mère, fille du calife Abu Becr. Il alla la consulter. Elle ne put soutenir l'idée de voir son fils véduit a une condition privée, et l'exhorta de ne point survivre à la perte de sa dignité. Docile à son conseil, sans armes, sans troupes, sans fortifications, il se défendit encore dix jours. La dernière fois qu'il la visita, s'apercevant qu'il avoit une cotte de mailles, elle lui dit de l'ôter, afin qu'il languît moins. Sur ce qu'il lui montroit quelque crainte que son corps, après sa mort, ne fût exposé aux insultes de son ennemi, elle lui dit : « Une brebis « tuée ne sent pas qu'on l'écorche ». Après avoir dit à sa mère le dernier adieu, animé par le désespoir, Abd'allah se jette au milieu des assaillans, en tua un grand nombre de sa propre main; n'osant l'approcher, ils lui jettent des pierres, et le blessent en plusieurs endroits avant de lui porter le coup

m ui pe

né

po qu et fide arri

« co

nière volte ceux une i

toire « Qu

« pé « arr avec l capab

toires
All
se pul
d'Oth
sion a

sion a disoit mortel. Ainsi Abd'almalec devint calife unique, et posséda seul cette dignité pendant treize ans.

t mois

e tous

s deux

mêmc

rit tout

le con-

calife,

nas. A

core sa

: II alla ir l'idée

ondition

survivre

le à son

pes, sans

core dix

la visita,

cotte de

afin qu'il montroit

ps, après sultes de

he brebis

corche ». dernier

Abd al-

llans, en a propre

ui jettent

plusieurs

le coup

Il avoit dans Hégiage, un de ses généraux, un terrible orateur. Il le donna pour gouverneur aux habitans de l'Irak, quiavoientautrefois abandonné Hosein, et qui ne s'étoient pas montrés plus fidèles à Abd'allah. Quand Hégiage, arriva à Cufa, leur capitale, ils se pressèrent en foule autour de lui. «Votre « curiosité, leur dit-il, sera bientôt « satisfaite, vous ne tarderez pas à me « connoître ». Il monte dans la tribune de la mosquée, leur parle d'une manière très-dure sur leurs anciennes révoltes, jure qu'il n'épargnera aucun de ceux qui y retomberont; puis, faisant une pause, et promenant sur son auditoire des regards enflammés, il s'écrie : « Que de têtes je vois prêtes à être cou-« pées! Que de turbans et de barbes « arrosés de sang »! Hégiage avoit avec lui douze mille bons soldats, bien capables de faire valoir ses figures oratoires.

Abd'alamec, chef des Ommiades, se publiant toujours vengeur de la mort d'Othman, témoignoit une grande aversion aux Alides, partisans d'Ali, qu'il disoit coupables de ce meurtre. Afin

d'entretenir la division entre ses sujets, il soutint le pélerinage de Jérusalem, réduisit à son antique simplicité le temple de la Mecque, qu'Hosein avoit augmenté, et commença à bâtir une superbe mosquée à Damas. Par lui-même et par ses généraux, il etendit plus loin qu'aucun de ses prédécesseurs les limites de l'empire, subjugua l'Arménie, ajouta à l'Egypte et à la Perse une grande partie des Indes, et porta jusqu'en Espagne ses armes victorieuses. A juger par ses succès, on ne peut douter qu'il n'eut de grands talens militaires et politiques. Les Grecs battirent quelquesois les Arabes; mais à la fin des guerres, les derniers conservoient leurs conquêtes. On reproche à Abd'almalec une avarice sordide, défaut avilissant dans un prince. On pourroit aussi le taxer de cruauté féroce si l'on vouloit décider de son caractère par un fait unique. Il avoit ordonné qu'on coupât la tête à un de ses parens. Après cette sentence, il s'en va tranquillement à la mosquée. De retour, il apprend que son frère, chargé de cette commission, touché de compassion, ne l'a pas exécutée. Il se fait amener le condamné, le fait tenir couché sur le dos, et le poignarde de sa main. Le sang qui rejaillit sur lui

lui sen nat atre con nin vin

11 1

de l con de l port mur que retir Afri

Conn Dans détru en la à ma

plus

de l'

et le

comi propl adop

de ce que p ujets, alem, ité le 2 avoit ine su--même us loin les liménie, se une ta jusrieuses. ne peut ens miattirent à la fin ervoient Abd'alfaut avioit aussi i vouloit un fait a coupât rès cette nent à la que son on, touxécutée.

, le fait

oignarde

it sur lui

lui causa une révolution et un évanouissement. Heureux si cette révolte de la nature marquoit un repentir de cette atrocité! On ne voit point qu'il ait commis en personne d'autres cruautés, nimême qu'il en ait commandé. Il régna vingt-un ans, et en vécut soixante-cinq. Il fit le premier frapper des monnoies arabes.

calife. 705.

Walid fut proclamé le jour même Walid, me. de la mort de son père. Il étendit ses conquêtes du côté de la Cappadoce et de la Thrace, ce qui lui donna lieu de porter ses étendards jusques sous les murs de Constantinople; mais il ne fit que les montrer, et fut contraint de les retirer; au lieu qu'ils se fixèrent en Afrique et en Espagne, de sorte que la plus grande partie de l'Asie, les confins de l'Europe qui y étoient limitrophes, et les côtes prolongées de l'Afrique, reconnoissoient l'apostolat de Mahomet. Dans tous ces lieux, les Musulmans détruisirent les idoles avec un zèle qui en laissa peu subsister. Ils prêchoient à main armée l'unité de Dieu; mais comme ils ajoutoient toujours la foi au prophète, peu de chrétiens et de juis adoptoient leur doctrine. La moisson de ces missionnaires n'étoit abondante que parmi les païens, qui abandonnoient

sans peine leur religion absurde, et devenoient la plupart aussi zélés musulmans, et propagateurs de l'islamisme que leurs maîtres. Walid, parvenu au trône à l'âge de quarante ans, en régna neuf au milieu des prospérités. Il étoit le contraire de son père, généreux et magnifique. Outre les superbes mosquées dont il embellit plusieurs villes, il fonda le premier un hôpital pour les malades, et bâtit des Caravanserails, ou hôtelleries pour les voyageurs et les

étrangers.

Walid souffrit qu'Hégiage, ce terrible gouverneur de l'Irak, se composat dans un coin de la Perse, une espéce de petite principauté, où il vécut en souverain, et mourut tranquillement à l'âge de cinquante-cinq ans, après avoir exterminé par le glaive cent-vingt mille hommes, en avoir fait périr en prison cinquante mille et trente mille femmes, sans compter les victimes de la guerre, pendant p'us de vingt ans qu'il la fit ou qu'il gouverna avec une extrême sévérité des provinces remantes. Il lui plut, comme il étoit harangueur, de rendre un jour aux Irakins raison de sa conduite en ces termes : « Dieu m'a donné « la puissance sur vous, et si je l'exerce « ayec quelque sévérité, ne croyez pas a q

« v

« te

« v

« et

« ca

« ju « lie « ce

« n' « ol l'ob

man tend que vérit

« Ol phèt « le

de re princ Se

pagn du d tions et demusulmisme
enu au
régna
ll étoit
reux et
s mosvilles,
our les
erails,
s et les

ce termposât espéce cut en ment à ès avoir gt mille prison mmes, guerre, a fit ou ne sévéui plut, rendre sa condonné 'exerce yez pas

« qu'après ma mort vous serez moins « châties; car Dien a beaucoup de ser-« viteurs, et quand je serai mort, il « vous en enverra quelqu'un qui exécu-« tera ses ordres contre vous, peut-être « avec encore plus de rigueur. Voulez-« vous que le prince soit doux et mo-« déré? Suivez les règles de la justice « et obéissez à ses ordres. C'est votre conduite qui sera le principe et la « cause du bon et du mauvais traitement « que vous recevrez de lui. On peut « justement comparer le prince ou son « lieutenant à la glace d'un miroir; tout « ce que vous voyez dans cette glace « n'est que l'image de la réllexion des « objets que vous lui présentez». Comme l'obéissance aux princes est très-recommandée dans l'Alcoran, Hégiage prétendoit qu'elle est préférable à celle que l'en doit à Dieu; parce qu'à la vérité il est dit dans ce divin livre : « Obéissez à Dieu »; mais que le prophète ajonte aussitôt: « autant que vous « le pouvez »; au lieu qu'il n'y a point de restriction pour l'obéissance due aux princes.

Se promenant un jour dans la campagne, Hégiage rencontre un Arabe du désert, l'aborde; entre autres questions lui dit : « Quel est cet Hégiage

tŗ

tr

 $\mathbf{m}$ 

ch

br

((

((

((

qu

 $\mathbf{bo}$ 

((

« réc

lie

qu

po.

qu

hé

reg

((

((

((

qu

em

gic

ayo

fes

« r

« dont on parle tant? C'est un méchant « homme, répond l'Arabe. Me connois-« tu, lui dit le gouverneur? Non. Eh « bien, je suis cet Hegiage dont tu « parles si mal ». Sans la moindre émotion: « Savez-vous qui je suis, reprend « l'Arabe? Non. Eh bien, je suis de la « famille de Zobéir, dont tous les des-« cendans deviennent fous trois jours « de l'année; et ce jour-ci est un des trois ». Hégiage admira cetteingénieuse défaite, et loua la présence d'esprit de l'Arabe. Le courage obtenoit grâce auprès de lui autant que l'esprit. Près de faire passer au fil de l'épée des officiers prisonniers, un d'eux demanda la vie, fondé sur ce que, dans une occasion, il avoit repris un homme qui parloit mal de lui. « As-tu des témoins, lui dit Hé-« giage? Oui, répondit le prisonnier; « et il cita un autre officier qui étoit à « côté de lui, du nombre des condam-« nés. Celui-ci convient du fait. Et pour-« quoi, reprit Hégiage, en apostro-« phant le dernier, n'as-tu pas, comme « ton compagnon, empêché qu'on ne « médît de moi? C'est, répond fière-« ment cet homme intrépide, parce que « vous étiez mon ennemi ». Il leur fit grâce à tous deux.

Il s'égara un jour à la chasse, et se

échant nnoisn. Eh ont tu e émoeprend s de la es dess jours un des énieuse prit de âce au-Près de officiers la vie, easion, loit mal dit *Hé*nnier; étoit à ondamt pourpostrocomme i'on ne fièrerce que leur fit

, et se

trouva pressé de la soif au milieu d'un troupeau de chameaux que leur maître menoit paître. Ces animaux s'effarouchèrent. L'Arabe, d'un naturel trèsbrusque, dit en colère : « Quel est cet « homme avec ses beaux habits, qui « vient dans ce désert effaroucher mes « chameaux, que la malédiction de « Dieu tombe sur lui ». Hégiage lui fait quelques excuses, et lui demande à boire. « Descendez de cheval, lui dit « brusquement le pasteur, et puisez-« en vous-même ». Malgré la mauvaise réception de cet homme, le gouverneur lie conversation avec lui, et après quelques questions repoussées par des réponses assez dures, il lui demande ce qu'il pense du calife. Après avoir un peu hésité, l'Arabe ne dissimule pas qu'il le regarde comme un mauvais prince, « Et « pourquoi, réplique Hégiage? Parce « qu'il nous a envoyé pour gouverneur « le plus méchant des hommes qui soit « sous le ciel ». A peine avoit-il parlé, que l'escorte du gouverneur arrive. On emmène l'Arabe. Le lendemain, Hégiage l'invite à sa table. Le convié après avoir fait sa prière, voyant un beau festin, dit : « Dieu venille que la fin de « ce repas soit aussi heureuse que le com-« mencement ». On se met à manger

et à causer. Hégiage veut rappeler l'histoire de la veille. L'Arabe l'interrompt: « Que Dieu, dit-il, vous fasse « prospérer en toutes choses! Quant « au secret d'hier, gardez-vous bien « de le divulguer aujourd'hui. Je le « veux, répondit le gouverneur, mais « à cette condition, on que tu resteras « à mon service, on que je t'enverrai au « calife, en lui faisant savoir ce que tu « penses de lui. Il y auroit, répliqua « l'Arabe, un troisième parti beaucoup a meilleur. Quel est-il? C'est de me ren-« voyer chez moi, et que nous ne nous « voyons plus jamais ni l'un ni l'autre ». Hégiage le congédia comme il le demandoit, avec un beau présent.

On ne doit pas omettre une autre réponse très-ingénieuse d'un nommé Kumeil, auquel Hégiage reprochoit que devant telles personnes, dans tel jardin, il avoit fait contre lui ces imprécations: « Que le Seigneur noircisse sa face, « c'est-à-dire, qu'il soit accablé de honte « et de confusion. Qu'il ait le cou coupé, « et que son sang soit répandu. Il est « vrai, répond Kumeil, j'ai dit tout « cela dans le jardin que vous indiquez; « j'étois sous une treille, je regardois « des grappes de raisin qui n'étoient pas « encore mûres, et je souhaitois qu'elles

« Columbia de

pr ma « « «

il l

sal

céc dor red ava le con ten tant règ mil dan

che

assi

Pap

ppeler interis fasse Quant s bien Je le , mais esteras errai au que tu épliqua ancoup ne renne nous utre ». le de-

utre rémé *Ku*oit que jardin, ations: a face, e honte coupé, . Il est lit tout liquez; gardois ent pas qu'elles

« devinssent bientôt noires, qu'on les « coupât, et qu'on en fît du vin ». Cette explication donnée sur-le-champ, lui sauva la vie. Son astrologue, moins spirituel que hardi, ne se tira pas du péril aussi heureusement. Il eut l'imprudence d'annoncer la mort à Hégiage, sans ménagement, et d'accompagner sa prédiction de preuves qui parurent au malade assez concluantes. « Puisque « vous êtes si habile, dit-il, vous me « précéderez dans l'autre monde, afin « que je puisse me servir de vous », et

il l'y envoya.

Soliman, frère de Walid, lui succéda. C'étoit un prince doux. On lui 15e calife. donna le surnom de Clef-de-bonté. Il redressa les griefs dont on se plaignoit avant sou avènement au trône, arrêta le cours des désordres, encouragea le commerce, et rendit la liberté aux prisonniers, excepté à ceux qui étoient détenus pour des crimes capitaux. Constantinople fut encore attaquée sous son règne. La famine y fit mourir trente mille hommes, et la peste autant, pendant le siège qui dura douze mois ; mais aussi presqu'aucun Arabe ne retourna chez lui. Malheur à la ville qui, étant assiégée, contiendroit des hommes de l'appétit de Soliman! On dit qu'il man-

Soliman . 715.

geoit, à son déjeûner, trois agneaux rôtis et qu'il se faisoit encore honneur à dîner. Aussi croit-on qu'il mourut d'indigestion. D'autres historiens ont écrit qu'il fut empoisonné par Yézid, son frère, parce qu'à son préjudice, il avoit nommé, pour lui succéder, Omar, son cousin. Soliman ne régna que trois ans.

Omar II, 14e. calife. 718.

Omar II, qu'il avoit choisi, ne fut pas plus long-temps assis sur le trône. Il y conserva les vertus qu'il y avoit portées: l'attention scrupuleuse à tous les devoirs religieux, même aux pratiques minutieuses, l'éloignement des plaisirs, le goût de la retraite, toutes les qualités d'un anachorète, excepté l'intolérance, qui est trop souvent le partage des dévots. Il ne tint pas à lui que les partisans d'Omar et d'Ali ne se réunissent. Il défendit de maudire ceux-ci dans les mosquées, aux prières publiques selon la coutume. Les zélés crièrent : « On « néglige la loi. La foi est perdue. » Il n'en abrogea pas moins cet usage, qui étoit entre les Musulmans un signal de schisme, et perpétuoit l'antipathie. On soupçonne que la piété de ce prince fut cause de sa mort. Elle ne lui permit pas de voir d'un œil indifférent les maux dont la religion étoit ménacée, si son

COII con ape dre prin ren auti amı le c sa g « fe « ii (( S « d « g d'ur por l'ave qu'i ses

> voue O inju zid pas mais son gatie

gene

licat

caux mear ourut ont ézid, ce , il mar, trois ne fut ne. Il t porus les tiques aisirs,

ualités ance, es départissent. ns les selon

« On e. » Il , qui al de e. On

ce fut it pas maux

i son

cousin Yézid, qu'on lui dépeignoit comme un impie, lui succédoit. Il laissa apercevoir quelques dispositions à prendre des résolutions qui éloigneroient ce prince du trône. Les Ommiades craignirent de voir passer le sceptre dans une autre famille, et l'empoisonnèrent. Ses amis se doutant du crime, exhortèrent le calife à prendre quelque remède pour sa guérison. Il répondit : « Je suis si « fortement persuadé du terme fatal et « inévitable de la vie des hommes, que « s'il ne falloit que me frotter le bout « de l'oreille avec de l'huile pour me « guérir, je ne le ferois pas ». Il étoit d'une frugalité extrême. Jamais il ne porta d'habits riches et somptueux. De l'aveu de ses femmes, il n'avoit jamais qu'une chemise de rechange; et un de ses généraux allant le voir, malade au lit, le trouva dans un état de négligence, que le derviche, le moins délicat sur la propreté , n'auroit pas désavoué.

On avoitinspiré à Omar des soupçons Yézid Me. injustes sur les opinions religieuses d'Yé- 150 calife. zid, son cousin. A la vérité, il ne fut pas un dévot comme son prédécesseur, mais il ne dégénéra pas d'Abd'almalec, son père, quant au zèle pour la propagation du mahometisme. Il fit aussi bà-

tir de belles mosquées, et de plus persécuta les chrétiens, ce que n'auroit pas fait un froid Musulman. Il faut que les historiens aient trouvé peu de choses à dire de lui, pour avoir remarqué qu'il ordonna d'exterminer, dans son empire, les chiens, les pigeons, les coqs blancs, et tous les animaux de cette cou-Jeur. Quatre ans qu'il régna auroient suffi pour cette destruction, si ses ordres avoient été bien exécutés. Il aimoit passionément une chanteuse nommée Hababah. Dans un repas champêtre, il lui jeta un grain de raisin qu'elle vouloit avaler. Elle en fut étouffée. Yézid en mourut de chagrin.

Hesham, 16e. calife. 723. On ne sait rien de plus intéressant d'Hesham, son frère. Il fut le vrai contraste d'Omar II, son anté-prédécesseur, dont on a fait observer la pénurie et le denuement volontaire. A peine Omaravoit-il une chemise, et à la mort d'Hesham, on lui entrouva dix mille, et sept cents coffres remplis d'habits de toute espèce. La remarque de ces sortes de bizarreries ne paroîtra pas inutile à ceux qui étudient les hommes. Ils verront aussi l'amour-propre d'artiste, dans ce qui arriva à un joucur de luth. Il buvoit du vin et il aimoit les chanteuses. On l'accusa de ces crimes devant le ca-

etri De de l leur mill resp vain mer ou

n'y les opé ns peroit pas que les roses à ié qu'il n emes cogs te couiroient ses oraimoit omméc pêtre, le vou*izid* en ressant ai conédécesénurie peine-

a mort mille, bits de sortes utile à ls vere, dans Il bueuses.

le ca-

life. « Qu'on donne, à ce faquin, dit le « juge, de son tambour sur les oreilles ». En recevant le châtiment il pleuroit. Le calife lui en fit reproche. « Je ne pleure « pas, répondit-il, de ce que je souffre, « mais de ce qu'on dégrade mon luth, « et qu'on le traite de tambour ». Hesham régna dix-neuf ans, et en vécut cinquant ».

Sous de ces princes, les Arabes corrent leurs essrayantes conquêtes. Ils se répandirent sur les provinces des empires d'Orient et d'Occident ; de l'Afrique , ils se répandirent en Espagne; de l'Espagne, ils inoudèrent les Gaules, et opposèrent une digue au torrent des Turcs, qui accouroient des bords de la mer Caspienne, et vouloient aussi entrer en partage des belles etriches contrées envahies par les Arabes. De leurs palais, séjours des délices et de la volupté, les califes envoyoient à leurs armées, éloignées quelquefois de mille lieues, des ordres qui étoient si respectés, qu'à leur vue, des généraux vainqueurs remettoient le commandement, ou étoient violemment déposés ou même assassinés, s'ils résistoient. Il n'y avoit que l'extrême vénération pour les successeurs du prophète qui pût opérer ce prodige. On doit remarquer

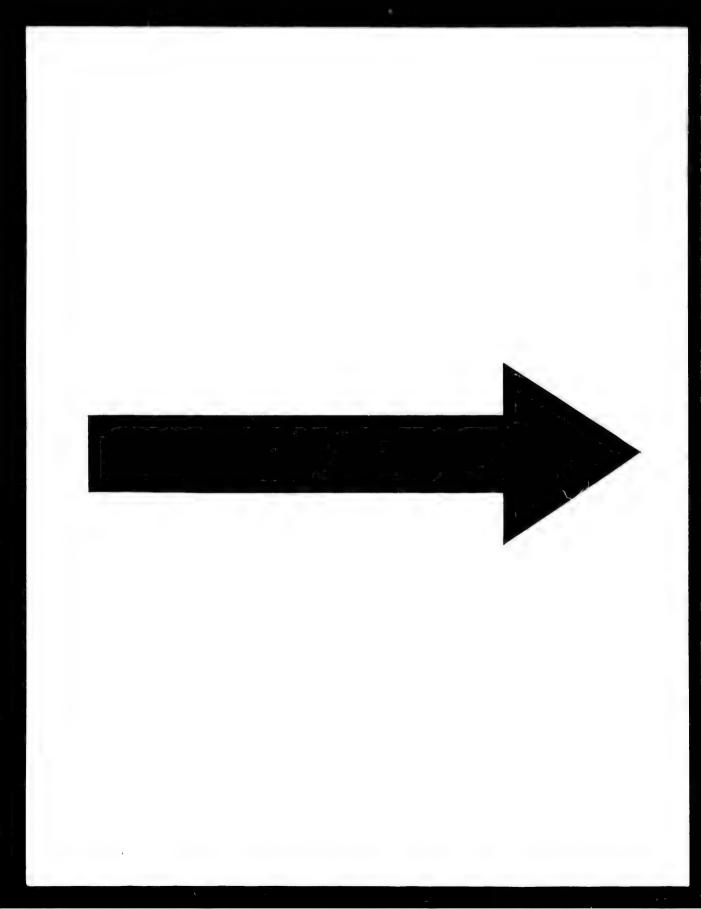



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

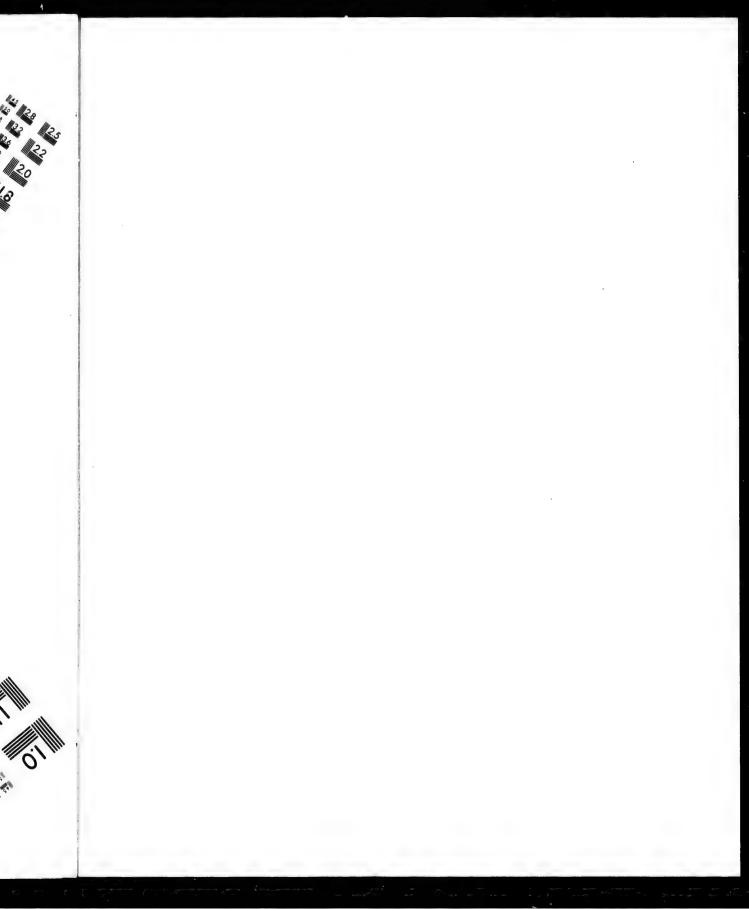

que l'ohéissance étoit toujours prompte et entière, quelque fût ce successeur de Mahomet, pieux ou impie, affermi sur le trône ou chancelant; de sorte que les secousses données dans le centre de l'autorité, ne diminuoient point la force dans les extrêmités.

Walid II, ou Abud calife. 742.

Hesham eut, pour successeur, Walid II, fils d'Yézid II, son frère. Aus-Abhas, 17e. sitôt qu'il fut maître des trésors de son oncle, il les répandit avec profusion. Hesham avoit tenu ses provisions, ses habits renfermés dans des coffres, dont il gardoit lui-même les clefs, et les cachoit si bien, qu'à sa mort on ne trouva même pas un drap pour l'ensevelir. Walid ouvrit tout, prodigua tout, distribua toutes ces épargnes aux pauvres de Damas, et fit présent aux dames de cette ville de quantité de parfums et de riches parures. On diroit des marchands dont l'un emmagasine, et l'autre remet dans le commerce les objets emmagasinés. Les générosités de Walid gagnèrent le peuple pour quelque temps; mais ses défauts le révoltèrent. On lui reprochoit d'être adonné à l'ivrognerie et à toute sorte de débauches, sur-tout de faire profession ouverte de Zendicisme, qui est à peu près la même chose que le Saducéisme chez les Juis, et le

 $oldsymbol{D}$ é $oldsymbol{i}$ tent Qua sa l aggr « N « lit « le fut denz Waque: ce q neve

dans  $\mathbf{L}_{\mathbf{0}}$ dère fils c au b ans. gouv Mer lid I fit dé les d ment les n Com avoie

noitr

rompte seur de rmi sur que les atre de la force

r, Ware. Ausde son ofusion. ons, ses es, dont et les cae trouva nsevelir. out, dispauvres ames de ms et de archands re remet mmagad gagn $\dot{ ext{e}}$ temps; . On lui

rognerie sur-tout Zendine chose

ifs, et le

Déisme chez les modernes. Le mécontentement général dégénéra en sédition. Quand il voulut représenter aux mutins sa libéralité et son attention à ne point aggraver les impôts, ils répondirent : « Nous reconnoissons ces bonnes qua-« lités; mais elles sont surpassées par « les vices »; et ils les détaillèrent. Il fut déposé et tué à l'âge de quarantedeux ans, après quinze mois de règne. Walid laissa beaucoup d'enfans, ainsi que ses prédécesseurs et ses successeurs; ce qui donna une foule d'oncles, de neveux, de cousius qui se croisoient dans leurs prétentions au trône.

Les ensans de Walid ne lui succé- Yézid III. dèrent pas. Ce fut son cousin Yézid III, fils de Walid I. Il mourut de la peste 19e. calife. au bout de six mois, à l'âge de quarante ans. Son frère *Ibrahim* , le remplaça. Un gouverneur de Mésopotamie, nommé Merwan, se déclara vengeur de Walid II. Il gagna une grande bataille, et fit déclarer califes Hakin et Othman, les deux fils de Walid. Malheureusement ces jeunes princes étoient entre les mains d'Yézid, qui les fit tuer. Comme ils prévoyoient leur sort, ils avoient déclaré que s'ils venoient à périr, les Musulmans eussent à reconnoître Merwan pour calife. Sur cette

18e. calife. lbrahim.

déclaration sut sondé son droit au califat. Il le sit valoir, poursuivit *Ibrahim*, et le sit déposer après trois mois de règne. Il n'attenta pas à la vie du calise, mais elle lui sut enlevée, à ce qu'on croit, par un sils de *Merwan*, quelques années après.

"

((

fa de

ru

av

cê

de

de

du

cro

les

le : *hir* 

ma ]] y

rie

lui-

cor d'u

s'ét

la f

un

 $\mathbf{mo}$ 

par

des

vie

Merwan, ●e. calife.
744•

Pendant cinq ans que Merwan jouit de la dignité de calife, il ne fut occupé qu'à la défendre contre les compétiteurs qui l'attaquèrent dans plusieurs parties de l'empire. Les plus dangereux furent des descendans de la famille d'Ali. Ils repartirent dans le Khorasan, près de l'Irak, déclarèrent qu'ils ne reconnoissoient point Merwan pour calife; et comme par la cession de Hakin et Othman, les deux fils de Walid, qui étoient morts, tout le droit de la maison des Ommiades sembloit reposer sur le gouverneur de la Mé otamie, ils le poursuivirent avec acharnement, afin d'ôter le seul obstacle qui restoit à leurs prétentions. Ils étoient deux frères, l'un nommé Ibrahim, l'autre Abul-Abbas. Ils se firent précéder par des prophéties, qui annonçoient qu'ils détruiroient la maison des Ommiades. Leurs partisans portoient un étendard, sur lequel étoient écrits ces mots : Ombre et nuée. Ils les expliquoient ainsi: « Comme les nuées

t au calibrahim,
mois de
lu calife,
ce qu'on
quelques

van jouit it occupé pétiteurs rs parties ux forent l'Ali. Ils , près de econnoiscalise; et in et Othui étoient aison des ur le gous le pourfin d'ôter rs prétennnommé s. Ils se éties, qui it la maiisans porlétoient e. Ils les es nuées « ne cesseront jamais de couvrir la terre, « et qu'elle ne cessera jamais d'avoir de « l'ombre, ainsi le monde ne sera plus à « l'avenir sans avoir des califes de la « maison d'Abbas ». L'air de persuasion fait quelquefois plus que le droit auprès des peuples. Les habitans de l'Irak coururent en foule auprès de ceux dont ils avoient autrefois abandonné les ancêtres.

Merwan avoit commis l'imprudence de montrer de la défiance aux habitans de Damas, et de transporter les trésors du califat dans l'Arménie, dont il se croyoit plus sûr. Cette démarche aliéna les Syriens; cependant il se soutint avec le secours de ses autres troupes. Ibrahim, un de ses rivaux, tomba entre ses mains; il le renferma dans une prison. Il y mourut empoisonné, selon les historiens les mieux instruits. Mais Merwan lui-même, après plusieurs défaites, fut contraint de fuir en Egypte. Frappé d'une lance dans une mosquée où il s'étoit réfugié, il y trouva à soixante ans la fin de ses honneurs et de sa vie. Dans une de ces expéditions, il s'empara d'un monastère de filles. Une d'elles le frappa par sa beauté. Comme il lui montroit des desirs qui alarmoient sa pudeur, la vierge chrétienne lui offre un onguent

qu'elle disoit rendre invulnérable la partie qu'on en frottoit, et lui propose d'en faire l'essai sur elle-même. Merwan lui en frotte le col, tire son sabre, frappe et lui abbat la tête: le sexe timide est peutêtre celui chez le quel on trouve le plus d'exemples d'une intrépidité réfléchie.

Abul Abbas 719.

Du nom d'Abul Abbas, est venu ce-21e. calife. lui d'Abassides, la seconde dynastie des califes. Ce prince fit tous ses efforts pour détruire celle des Ommiades, qui étoit la première. Mais malgré ses recherches, il échappa un fils, dont descendit Abderame, qui renouvella cette famille en Espagne, et y prit le titre de calife. Abul-Abbas, à qui on donne d'ailleurs de la douceur et de l'humanité, fit un grand massacre des Ommiades. Il n'épargna pas non plus ceux de sa proprefamille, descendans comme lui d'Ali, qui se trouvant à des degrés plus proches ou plus directs, se croyoient plus en droit que lui d'aspirer au trône. Il se débarrassa de tous ses compétiteurs; et lorsqu'il se croyoit près de jouir tranquillement de l'autorité suprême, après quatre ans de guerres et de fatigues, il mourut de la petite vérole à l'âge de trente ans.

Almansor, son frère, marcha sur ses Almansor, 22c. calife. traces, n'hésita pas plus que lui à se

dé do Al de lcs la pad son ran fice qu' de l emp den nuai mis en s tion inju san son vie. trôn gnon méri

avari  $\mathbf{Pr}$ son f « Je

oblig

« en

« qu

ose d'en *rwan* lui , frappe est peutve le plus efléchie. venu cenastie des es efforts ades, qui ré ses redont desvella cette le titre de on donne e l'humades Omplus ceux nscomme les degrés croyoient au trône. pétiteurs; ouir tranne, après ligues, il l'âge de

le la par-

ha sur ses lui à se

défaire de tous ceux qui pouvoient lui donner de l'inquiétude, Ommiades et Alides. Les événemens les plus illustres de son règne, sont des exploits contre les Tures, qu'il repoussa de l'Arménie. la conquête de la Cilicie et de la Cappadoce; mais en même temps il perdit son influence sur l'Espagne, où Abdérame se rendit aussi célèbre par les édifices magnifiques ajoutés à Cordoue, qu'Almansor en Asie, par la foudation de Bagdad, où il établit le siége de son empire. Ce prince étoit habile, prudent, d'un commerce aimable et insinuant, trop inexorable pour ses ennemis, dont il fit massacrer quelques-uns en sa présence, malgré leurs supplications. Devenu souverain, il vengea les injures faites au particulier. Un courtisan qui lui avoit manqué du temps de son frère, paya cette imprudence de la vie. On remarque aussi, qu'élevé sur le trône, il éloigna avec dureté les compagnons de sa vie privée, quoique gens de mérite. Peut-être craignoit-il d'être obligé de les enrichir; car il étoit d'une avariee sordide.

Près de mourir, il fit venir Mahadi, son fils, et luitint ce singulier discours: « Je vous exhorte à traiter vos parens « en public avec les plus grandes mar- « ques de distinction, parce qu'il en

« réjaillira sur vous-même de la gloire « et de l'honneur; mais, ajouta-t-il, je « crois que vous n'en ferez rien. Aug-« mentez le nombre de vos affranchis, « parce qu'ils peuvent vous servir beau-« coup dans quelques revers de fortune; « mais, continua-t-il, je crois que vous « n'en ferez rien. Ne faites point bâtir « dans la partie occidentale de votre « capitale, parce que vous ne saurez y « mettre la dernière main; mais je crois « cependant que vous le ferez. Prenez « garde que vos femmes ne se môlent « jamais des affaires d'état, et ne leur « donnez point d'influence sur vos con-« seils. Mais je sais bien pourtant que « vous le ferez. Voilà mes derniers « ordres, ou si vous voulez mes derniers « avis. Dieu vous bénisse ». Almansor connoissoit bien l'efficacité des conseils d'un mourant. Il avoit soixante-huit ans, et en régna vingt-deux.

Mahadi, 23e, calife.

Almansor avoit fait le pélerinage de la Mecque avec beaucoup de faste; mais Mahadi le fit avec des rafinemens étonnans de luxe et de délicatesse. Il fit charger sur ses chameaux une si prodigieuse quantité de neige, qu'il en eutassez pour se rafraîchir avec sa suite, au milieu des sables brûlans de l'Arabie, pour conserver dans toute leur fleur, les

fr po à la tan Ar me « c

« n « q « a de Eto châ

rien « J' « m « m

il lu

nom grefi cont dern qu'a c'éto le re

spler d'un qu'il puits la gloire ta-t-il, je en. Augfranchis, rvir beaufortune; que vous oint bâtir de votre saurez y is je crois z. Prenez e mêlent et ne leur r vos conrtant que derniers es derniers **Almansor** s conseils ante - huit

erinage de aste; mais nens éton-Il fit charodigieuse assez pour au milieu pie, pour fleur, les

fruits délicieux qu'il portoit avec lui, et pour boire à la glace pendant son séjour à la Mecque, dont la plupart des habitans n'avoient jamais vu de neige. Un Arabe lui offrit une pantousle de Mahomet. Il la reçut et la paya bien. « Je « crois, dit-il à ses courtisans, que Ma-« homet n'a jamais vu cette pantoufle; « mais si je l'avois refusée, on auroit cru « que je la méprisois, et le peuple en « auroit été scandalisé ». Il fit beaucoup de libéralités, même dans le temple. Etonné qu'un des assistans ne s'approchât pas comme les autres pour recevoir, il lui dit : « Et vous, ne demandez-vous rien »? Le pieux Musulman répondit : « J'aurois honte de demander dans la « maison de Dieu, autre chose que lui-« même ».

Sous son règne parut un homme nommé Makoim, qui de soldat devenu greffier, s'érigea en prophète. Il étoit contresait et borgne. Pour cacher sa dernière difformité, il ne paroissoit qu'avec un voile sur le visage; mais c'étoit, disoit-il, de peur que ceux qui le regardoient, ne fussent éblouis de sa splendeur. Le malin greffier savoit plus d'un tour d'adresse. On cite entr'autres, qu'il faisoit sortir la nuit du fonds d'un puits un corps lumineux en forme de

lune, d'où lui vint le nom de faiseur de lune. Sa doctrine n'avoit rien d'extraordinaire. On ne dit pas quelle étoit sa morale. Sans doute elle étoit commode, puisqu'il s'attacha un grand nombre de disciples, et que Mahadi fut contraint d'envoyer contre lui une armée. Non content d'être prophète, le greffier se prétendit possesseur de la divinité, qui de siècle en siècle s'étoit infusée dans tous les prophètes, et enfin s'étoit arrêtée sur lui. Elle auroit pu choisir une plus belle habitation. Makoim se voyant renfermé dans une citadelle, sa dernière ressource, et serré de très-près, donne du vin empoisonné à tous ses compagnons, brûle après leur mort leurs habits, les provisions, tout le bétail, et se jette dans les flammes. Mais il ne laissa pas ses autres sectateurs sans espérance; car il promit que son ame passeroit dans le corps d'un vieillard à cheveux gris, monté sur une bête de couleur grise, et qu'alors il les rendroit maîtres de toute la terre. Ils ont attendu plusieurs siècles le vieillardet la bête grise, vêtus de blanc eux-mêmes, par opposition aux Abassides, ordinairement habillés de noir.

Mahadi poursuivit à outrance tous les sectaires et hérétiques, les Zendicistes ou Déistes, qui n'en sont pas restés

tou for pai Ba pru

soie dev « J « d

dili

« T « p « fa « pa

apot decir femme charges and venous l'urin c'est thicai

« fen « pri

To

conn

faiseur de d'extraortoit sa mocommode, ombre de t contraint mée. Non greffier se vinité, qui fusée dans s'étoit archoisir une n se voyant sa dernière rès, donne es compat leurs haétail, et se il ne laissa espérance; seroit dans evenx gris, ir grise, et es de toute eurs siècles us de blane aux Abass de noir. rance tous es Zendi-

t pas restés

moins communs chez les Mahométans. Le calife ne sit pas la guerre par luimême; mais ses généraux eurent de tous côtés de grands succès. L'un d'eux força la célèbre Irène à demander la paix. Pour Mahadi, de sa résidence de Bagdad, il gouvernoit avec justice et prudence ses vastes états. Il expédioit Îni-même les affaires avec application et diligence. Ses ministres ne lui en imposoient pas : quand ils manquoient à leurs devoirs, il les reprenoit avec douceur.

« Jusqu'à quand ferez-vous des fautes, « dit-il à l'un d'entre eux»? Il répondit :

« Tant que Dieu vous conservera la vie

« pour notre bien, ce sera à nous de « faire des fautes et à vous de nous les

« pardonner ».

Pendant le règne de Mahadi, un apothicaire un peu charlatan devint médecin, il se nommoit Isa. Une des femmes du calife étant tombée malade, chargea une esclave d'aller le consulter, sans faire connoître de quelle part elle venoit. La commissionnaire présente l'urine de sa maîtresse, en disant que c'est celle d'une pauvre femme. L'apothicaire considère la fiole avec l'air d'un connoisseur, et dit : « D'une pauvre « femme, c'est bien celle d'une grande « princesse qui est enceinte d'un roi ». Tom. 6.

Il parloit ainsi par plaisanterie. L'esclave rapporte ces propos à la sultane. Enchantée de l'augure, elle fait un riche présent à Isa, et lui promet bien davantage si la prophétie se réalise. Elle accoucha en effet d'un prince. L'apothicaire alors se laissa combler de biens, et appeler à la cour comme médecin. Mais en quoi il n'étoit ni médecin, ni charlatan, c'est qu'il avonoit de bonne foi que c'étoit par hasard qu'il avoit si bien rencontré.

"

W

((

uı

lo

un d'e

le

ser

 $oldsymbol{A}_{f n}$ il r

pira

ran

soir

 $\mathbf{de}$ 

Zer

On raconte de Mahadi, que s'étant égaré à la chasse, il entra dans la cabane d'un Arabe pour se rafraîchir. Celui-ci lui présente du pain bis et du lait. Le calife demande s'il n'a pas quelque chose de mieux. L'hôte lui apporte une cruche de vin. Le prince en boit un coup, et lui demande s'il le connoît. « Non, dit « l'Arabe. Je suis, dit le prince, un des « principaux seigneurs de la cour du « calife. » La dessus il boit un second coup, et même question. « Me con-« noissez-vous? — Vous venez de me « le dire, répond l'Arabe. — Ce n'est « pas cela, répond le buveur, je suis « encore plus grand que je ne vous ai « dit ». Il boit une troisième fois, et renouvelle sa question. « Je m'en tiens, « continue l'Arabe, à ce que vous venez « de m'apprendre. » Mais le questione. L'essultane. un riche oien daise. Elle L'apothibiens, et cin. Mais ai charlane foi que bien ren-

ne s'étant la cabane r. Celui-ci u lait. Le lque chose me cruche oup, et lui Non, dit ce, un des a cour, du un second « Me connez de me - Ce n'est ar, je suis ne vous ai fois, et re-'en tiens, vous venez question-

neur dit alors : « Je suis le calife, e-« vant lequel tout le monde se pros-« terne. » Aussitôt l'Arabe saute sur la cruche: il l'emportoit. Mahudi lui demande pourquoi il emporte son vin? « C'est, dit-il, que j'ai peur si vous bu-« viez un quatrième coup, que vous ne « disiez être le prophète, et à un cin-« quième, Dieu lui-même. » Le calife réjoui de la saillie de notre hôte, lui fit donner une somme d'argent. « Dites « tout ce que vous voudrez. reprit « l'Arabe, je vous tiendrai toujours « pour homme véridique, quand même « vous augmenteriez vos qualités jus-« qu'au quatrième et même au cin-« quième coup». Mahadi mourut par une méprise. Une de ses femmes, jalouse de Hasana, sa favorite, lui donna une poire empoisonnée, pour se défaire d'elle. Le fruit étoit si beau qu'Hasana le crut digne du calife, et lui en fit présent, ignorant sa mauvaise qualité. Aussitôt que l'empereur l'eut mangée, il ressentit de violentes douleurs, et expira quelque temps après, âgé de quarante-trois ans, après dix de règne.

Son fils Musa lui succéda. Un des Musa-Alsoins les plus importans de ce calife et Hadi, 2/c. de ses successeurs, fut de réprimer le Zendicisme qui se répandoit parmi les

calife. 784.

Arabes, sur-tout parmi les grands. Cette doctrine ne tendoit pas moins qu'à détruire la foi en Mahomet, et par conséquent la soumission de cœur comme de fait aux califes ses successeurs, article très-important pour ces princes. Musa, à l'exemple de son père, poursuivit les sectateurs de cette hérésie, et n'épargna pas ceux même de ses parens qui s'en étoient rendus coupables. Ils tournoient le pélerinage de la Mecque, les ablutions, les prostrations en ridicule. Ce fut une raison pour les califes de s'y assujétir dayantage. On peut attribuer aux maximes hardies et anti-mahométanes que répandoient ces déistes, les révoltes fréquentes qu'éprouvèrent les Abassides. Presque toujours la religion y fut mêlée.

((

((

((

((

((

((

M

co

SO

et .

cal

po

A l'âge de vingt-quatre ans, il est étonnant que Musa songeât à se choisir un successeur. Quel qu'ait été le motif de cette intention, elle fut assez marquée pour exciter du trouble dans sa cour. Khizaran, sa mère vouloit faire passer la couronne à Haroun-Al-Rashid, son fils cadet. Musa vouloit la mettre sur la tête de son propre fils adolescent. On dit que pour effectuer ce dessein; il se proposa d'empoisonner sa mère, et de faire assassiner son visir.

Cette à déonséme de article Musa, vit les pargna ni s'en noiert abluile. Ce de s'y ribuer homées, les ent les eligion

il est choisir motif z mardans sa it faire l-Rasloit la ls adouer ce nner sa a visir,

L'assassin, nommé Harfamah, étoit caché dans le palais, afin d'épier l'occasion de faire son coup, disent les uns; d'autres insinuent qu'il étoit secrètement confident de la mère, et qu'il trahissoit le fils. Quoiqu'il en soit, au milieu de la nuit Harfamah s'entend appeler par Khizaran. Il court, elle lui montre son fils étendu mort sur son lit. Une forte toux, dit-elle, suivie d'un éternuement, l'avoit subitement réduit en cet état; mais il est à présumer que ces symptômes avoient été aidés. Musa aimoit la poésie. Charmé des vers qu'un poëte, nommé Merwan, lui présenta, il lui dit: « Choi-« sissez pour récompense de votre tra-« vail, de toucher trente mille drachmes « comptant, ou d'en recevoir cent « mille après que vous aurez passé par « toutes les longueurs et les formalités « des finances. » Le poëte répondit : « Trente mille comptant, et cent mille

On comptoit sur la toux et l'éternue-Haroun-Alment, puisqu'au moment de la mort de Rashid 25e. Musa, il se trouva des grands de la cour qui allèrent dans la chambre de son propre fils, le tirèrent de son ht, et l'obligèrent de reconnoître son oncle calife, formalité apparemment essentielle pour la légitimité de l'élection d'Ha-

« avec le temps ».

((

ex

te

do

qu

po

sui

501

ces

dig

 $\mathbf{de}$ 

vas tio

l'en

fils

les ·

syr

tou

COT

tièr

déti

cali

Per

rase

cen

non

Nat

tout

lePe

roun Al-Rashid, qui monta tranquillement sur le trône. Soit conviction, soit persuasion de la nécessité de paroître convaincu, il se montra très-scrupuleux dans la pratique des observations mahométanes, fit huit ou neuf fois le voyage de Bagdad à la Mecque, dont un à pied, et faisoit faire le pélerinage par trois cents personnes auxquelles il fournissoit tout ce qui étoit nécessaire, quand il ne pouvoit le faire lui-même. Ce prince commandoit en personne ses troupes, sur-tout dans ses expéditions contre l'empire grec. Il essuya des revers; mais le plus souvent il sut victorieux. Ces guerres se faisoient comme toutes les autres, avec des ravages qui dépeuploient les campagnes, bouleversoient les villes, jetoient une multitude de malheureux dans les chaînes de l'esclavage, et finissoient par des traités équivoques; espèce de pierre d'attente pour de nouvelles horreurs.

Haroun ent trois fils, qu'il fit élever avec le plus grand soin. Il auroit desiré qu'un docteur célèbre qui donnoit ses leçons dans la ville, fût venu au palais instruire les jeunes princes. Mais le docteur répondit : « La science ne doit « faire la cour à personne, on doit la « lui faire. — Vous avez raison, lui dit

quillep, soit aroître puleux ns mavoyage t un à ge par il fouressaire, - même. onne ses éditions des reit victocomme ges qui uleverultitude de l'ess traités l'attente

it élever
it desiré
moit ses
u palais
s le docne doit
n doit la
, lui dit

& H. oun, ilsse trouveront dans le lieu « où les jeunes gens vont recevoir vos « instructions. » Le calife les y envoyoit exactement. Quoique la réponse du docteur marquât un peu de suffisance, on doit estimer cet homme, parce que de quarante-huit questions qu'on lui proposa un jour, il y en eut trente-quatre sur lesquelles il eut le conrage d'avouer son ignorance. L'éducation que les princes recurent dans son école, les rendit dignes de se voir partager par leur père, de son vivant, le gouvernement de ses vastes états. On voit par cette distribution, quelle étoit alors l'étendue de l'empire mahométan. Haroun avoit trois fils; il donna à Amin la Syrie, l'Irack, les trois Arabies, la Mésopotamie, l'Assyrie, la Médie, la Palestine, l'Egypte, tout ce que ses prédécesseurs avoient conquis en Afrique, depuis les frontières d'Egypte et d'Ethiopie, jusqu'au détroit de Gibraltar, avec la dignité de calife. Mamún, le second fils, eut la Perse, le Kerman, la Judée, le Khorasan, et de vastes provinces adjacentes. Kasen, son troisième fils, qu'il nomma Almotassen, eut l'Arménie, la Natolie, la Géorgie, la Circassie, et toutes les possessions musulmanes vers le l'ont-Euxin. Il n'est point parlé dans

cette énumération, de l'Espagne, qui étoit entre les mains d'une autre famille. Les trois fils devoient se succéder l'un à l'autre.

Barmecides.

Sous Haroun, arriva la disgrâce des Barmecides, que des historiens peignent comme d'illustres malheureux, et d'autres comme des conspirateurs criminels. Ils étoient d'une des plus illustres familles de l'Orient, tirant leur nom d'une superbe mosquée nommée NeuBahar. qu'ils avoient fait bâtir à Balk, et dont, par droit d'hérédité, ils étoient surintendans. Musa donna pour gouverneur à Haroun, son fils, Yahia, chef de cette famille, dont la femme avoit nourri le jeune prince. Ils avoient quatre fils; le second, nommé Giafa, paroît avoir été la cause coupable ou innocente des malheurs de sa famille. Haroun l'aimoit comme son frère, ne pouvoit s'en passer, et avoit la plus grande confiance en lui. On prétend qu'afin de le retenir toujours auprès de lui, il lui fit épouser Abbassa, sa sœur, mais à condition, ajoute-t-on, qu'il n'auroit aucun commerce marital avec elle. Les époux le promirent, et s'oublièrent. De ce commerce, naquirent deux fils. Harouin furieux, fit tuer le père, et précipiter la mère et les enfans dans un puits qu'il fit
property particular particula

caus I deux fianc gere ains pirè l'un voit tieu dans de s sans Nou éten qu'à de r e, qui famille. r l'un à

âce des eignent et d'auiminels. stres fam d'une Bahar, et dont, urintenerneur à de cette nourri le e fils; le avoir été des mall'aimoit. n passer, e en lui. enir touépouser ndition, in comépoux le ce comouin fuipiter la its qu'il fit combler. On dit cependant qu'en prononçant cette cruelle sentence, il répandit quelques larmes; mais ce mariage, ces conditions, leur résultat, par roissent devoir être mis au rang des fables, par la circonstance éclatante qui suivit la mort de Giafar. Il est dit que le calife fit couper son corps en pièces, que l'on mit au-dessus des portes de Bagdad, et que sa tête fut exposée sur le pont du Tigre. Haroun, prince trèssage, auroit-il eu l'imprudence de donner une pareille publicité à un châtiment provoqué pour une pareille cause?

Il est plus probable que Giafar et deux de ses frères abusèrent de la confiance du calife; qu'ils se rendirent dangereux, et qu'ils payèrent de leur vie, ainsi que leur père, la crainte qu'ils inspirèrent. Haroun fit grâce à Mahomet, l'un des quatre, qui apparemment n'avoit pas trempé dans les desseins ambitieux de cette famille. Le calife écrivit dans les provinces, aux gouverneurs, de se tenir en garde contre leurs partisans, parens et amis, et de s'en défaire. Nouvelle preuve d'une conspiration étendue et redoutable. Il proscrivit jusqu'à leur nom, et défendit, sous peine de mort, de le prononcer; mais comme

~

((

re

((

C

de

si

jus

acc

vie

ďu

lais

« S

« d

mas

pire

apre

cet

tres

nou

men

pora

il en

cins

des

est d

prop

Dien

lui d

les Barmecides avoient montré, pendant leur faveur, de grandes qualités; qu'ils s'étoient attaché beaucoup de personnes par leur générosité, et par des services essentiels, leur mémoire resta en vénération, malgré les défenses d'Haroun. Un homme qu'ils avoient comblé de bienfaits, vieillard, nommé Mondir, ent la hardiesse de faire publiquément le panégyrique de ses bienfaiteurs. L'empereur le condamna à mort. Avant d'être conduit au supplice, Mondir demanda la permission de dire deux mots au prince. Au lieu de deux mots, le généreux vieillard s'étend, dans un long discours, sur les services rendus par les Barmecides à Haroun lui-même, Le prince touché, lui fait grâce, et lui donne même une assiette d'or qu'il avoit devant lui. Mondir se prosterne, selon la coutume d'Orient, pour le remercier, et dit en se relevant : « Voici encore « une nouvelle grâce que je reçois des « Barmecides ». Le calife ne se fàcha point de cette nouvelle hardiesse.

Non-seulement il fut indulgent, mais juste encore à l'égard d'une femme qui se permit une répartie bien vive. Elle vient se plaindre que des soldats avoient pillé sa maison. L'empereur lui dit : « N'as-tu pas lu dans l'Alcoran, que

pendant ; qu'ils rsonnes services en véné-Haroun. mblé de Mondir, quément rs.L'emant d'être demanda mots au , le génélong disus par les même. Le e, et lui qu'il avoit rne, selon remercier, ici encore reçois des ne se fàcha

esse.
gent, mais
femme qui
vive. Elle
lats avoient
r lui dit:
oran, que

« quand les princes passent en armes « par un lieu, ils le détruisent? » Elle répondit : « J'ai lu aussi dans le même « livre, que les maisons de ces princes « seront démolies, à cause des injustices « qu'ils ont commises ». Il donna ordre de réparer tout le dommage. On ne sait si ce fut justice, mais du moins ce fut justice bien rigoureuse, que celle qui accompagna la dernière action de sa vie. Il se mouroit, on lui amène le fils d'un rebelle enchaîné. Il le regarde et laisse tomber de sa bouche ses paroles: « Si j'avois seulement le temps de dire « deux mots, je dirois, tuez-le. » On massacre le malheureux, et le calife expire, àgé à peu près de cinquante ans, après vingt-trois de règne. On voit, par cet acte de barbaric, ainsi que par d'autres déjà cités, combien nous devons nous défier des éloges prodigués follement à Haroun-Al-Rashild, contemporain de notre Charlemagne, auquel il envoya des ambassadeurs.

Le calife avoit à sa cour des médecins, des astrologues, des philosophes, des poëtes, jusqu'à un fou grave. Il en est de toute espèce. Le calife étonné des propos de celui-ci, qui, se qualifiant de Dien, étoit raisonnable sur tout le reste, lui dit un jour pour l'éprouver : « On « m'a présenté un homme qui fait le « fou, et qui veut se faire passer pour « un prophète envoyé de Dieu. Je l'ai « fait mettre en prison. On lui a fait « son procès, et il a été condamné à « perdre la tête ». Le fou qui l'avoit écouté attentivement, luiré pond: « Vous « avez agi, en cette occasion, comme un « de mes fidèles serviteurs; je n'ai « point accordé le don de prophétie à « ce misérable, et il n'a reçu aucun « ordre ni mission de ma part » Un de ses médecins, nommé Gabriel, guérit, d'une manière singulière, sa favorite.

le

CO

qu

sa

de

cip

«E

« é

« g

« g

« p

« C

« r

« p

« d

« d

« d

αp

« tı

« d

(n)

« a

« pi

« d

« da

(n)

« té

vou

Revenue d'une extase de plaisir, elle trouva sa main droite sans mouvement. Tous les remèdes avoient échoué contre cette infirmité. Gabriel, déjà célèbre par d'autres cures, est appelé. Il prie le calife d'ordonner, à la dame de se présenter à son lever; là, devant tout le public, il fait un geste comme pour la déshabiller. La sultane, confuse, saisit brusquement de sa main malade le vêtement qu'on lui arrachoit. Le médecin se tourne vers le calife et lui dit: « Commandeur des croyans, la voilà « guérie ». Le médecin donna à son procédé une explication qui marque qu'il connoissoit le jeu des passions et leur effet.

fait le r pour Je l'ai i a fait amné à Pavoit «Vous nme un je n'ai phétie à aucun o Un de , guérit, vorite. isir, elle vement. é contre célèbre . Il prie e de se ant tout e pour la e, saisit lade le Le mélui dit: la voilà na à son marque ssions et

La leçon qu'Haroun fit à un sage qu'il avoit pris pour conseiller secret, devroit être méditée par tous ceux que les princes chargent du fardeau de leur confiance. Dans sa première conférence, que le docteur vouloit rendre digne de sa propre réputation, de la grandeur des objets, et de la majesté de son disciple, le calife l'arrêta, et lui dit : «Ecoutez les conditions qui doivent « être la base de notre bonne intelli-« gence. Ne prétendez jamais m'ensei-« gner en public, ne vous empressez « pas de me donner des avis en parti-« culier. Attendez que je vous inter-« roge. Répondez-moi d'une manière « précise, sans superflu. Gardez-vous « de vouloir me préoccuper en faveur « de vos sentimens, ou d'exiger que je « défère trop à votre capacité. Ne soyez « pas long dans vos histoires, ou les « traditions que vous jugerez à propos « de me raconter. Si vous me voyez « m'écarter de la justice, ramenez-moi « avec douceur, sans vous servir d'ex-« pressions dures. Aidez-moi pour les « discours que je dois faire en public, « dans la mosquée ou ailleurs. Enfin, « ne me parlez jamais en termes mys-« térieux ». C'est-à-dire qu' Haroun, vouloit la vérité couverte avec décence, mais non déguisée. On est étonné qu'un souverain se soit si bien étudié lui-même.

fu

re

ét

s'a

le

le

pr

tir

Pe

Ba

da

ma

po

tra

SOI

 $\boldsymbol{K}$ 

fér

đé

géi

**« t** 

" (

« I

de

s'e

Musa Amin, 26e calife, 808.

Le partage qu'avoit fait Haroun du gouvernement de ses états entre ses trois fils, lui avoit sans doute donné lieu de reconnoître leurs qualités. En conséquence de cette observation, il devoit laisser le premier trône, celui de Bagdad, au second nommé Mamún, plutôt qu'au premier, appelé Amin; mais Mamún, qui étoit tranquille dans son gouvernement de Perse, peu empresse pour la puissance suprême, se laissa prévenir par son aîné. Il seroit volontiers resté au second rang, si son frère, mal conseillé, n'eût formé l'entreprise de l'en chasser. Amin étoit peu propre à réussir dans ce projet. Uniquement occupé de plaisir, adonné au vin, passionné pour le jeu, la danse, la musique, il ne vivoit qu'avec ses femmes et ses ennuques, auxquels il prodigua follement les trésors de son père, sans épargner la part qui étoit destinée à ses deux frères. Il se livroit si scandaleusement à la débauche, que le peuple et les grands le déposèrent. Cependant, touchés de son repentir, ils le rappelèrent sur le trône ; mais cette leçon lui

étonné etudié

oun du ntre ses nné lieu In con-I devoit de Bagin , plun; mais lans son mpresse se laissa t volonon frère, atreprise propre quement in pasla mufemmes prodigua re, sans rée à ses daleuseeuple et endant, e rappe-

leçon lui

fut inutile. Amin continua à vivre dans ses désordres.

Il y ajoute l'imprudence de se brouiller ouvertement avec Mamûn qu'il regardoit comme le fauteur de sa disgrâce, parce qu'en le déposant on avoit été près d'appeler son frère. La guerre s'alluma entre eux. Mamún la fit avec le plusgrand succès, par l'habileté d'un général, nommé Taher, qui repoussa le calife jusques dans sa capitale. La présence d'un danger si pressant ne put tirer Amin de son indolence ordinaire. Pendant que les ennemis prenoient Bagdad; que les machines lançoient des dards, des pierres et des feux sur cette malheureuse ville; qu'elle étoit sur le point d'être emportée d'assaut, il jouoit tranquillement aux échecs avec Kuthar, son affranchi. Quand il étoit avec ce Kuthar, tout le reste lui devenoit indifférent. Un courier vint lui annoncer la défaite de son armée, et la mort du général; il s'amusoit alors à la pêche. « Ne troublez point, dit-il, mon diver-« tissement; car Kuthar a dejà pris « deux gros poissons, et moi, je n'ai « rien pris ». Les principaux habitans de Bagdad ne jugèrent pas à propos de s'exposer aux dernières extrémités pour

un pareil souverain. Amin apprit bientôt qu'ils étoient en pourparler avec le général ennemi. Il résolut de les prévenir, et se rendit sur quelques espérances d'avoir la vie sauve; mais Taher lui fit trancher la tête. Il avoit trente ans, et en régna près de cinq.

Mamûm , 27e. calife. 813.

Quand les premiers succès de Mamûm, dans la guerre que son frère le força de soutenir, lui eurent donné des espérances, il prit le titre de calife. Les habitans de Bagdad, après le siège, le reconnurent, non cependant sans quelques difficultés. Quatre révoltes s'élevèrent même en différentes parties de son empire. Mais il triompha de toutes par songénéral Taher, auquel il donna pour récompense le gouvernement d'Ispahan pour lui et sa postérité. Sans être fondateur de cette ville, qui depuis est devenue capitale de la l'erse, Mamûm doit passer pour son bienfaiteur, parce qu'il l'a considérablement augmentée ou embellie. Il y anroit volontiers fixé son séjour, si le préjugé du peuple, accoutumé à reconnoître pour premier calife celui de Bagdad, ne l'ent déterminé à s'y transporter.

Son desir étoit d'abolir parmi ses sujets tout prétexte de schisme, et même d'en faire disparoître les couleurs. Celle

des tent qui suje rer de fa Pers à sa mans orthe ou d les a fidèle suffire minu verne et les que c reuse pinio decin honne cour que : Juils biens Mam

goût c

Il dis

« sav

avec le es préespé-Taher trente e Mafrère le nné des ife. Les ége, le is queles s'elerties de e toutes il donna ent d'Isans être epuis est lamum

t bien-

ses sut même s. Celle

, parce

entée ou

fixé son

accou-

er calife

rminé à

des Abassides étoit la noire. Mamûm tenta d'introduire dans Bagdad la verte, qui étoit celle des Alides. Il y eut à ce sujet des disputes qui pensèrent dégénérer en sédition. Le calife fut contraint de faire reprendre la couleur noire à ses Persans, qui l'ont toujours conservée. Ce desir de concilier les sectes a nui à sa réputation chez les rigides Musulmans, Ils l'ont soupconné d'être peu orthodoxe, et blamé d'avoir introduit ou du moins favorisé la philosophie et les autres sciences spéculatives chez les fidèles croyans, auxquels l'Alcoran doit suffire. On ne sait si c'est afin d'en diminuer l'autorité qu'il ordonna au gouverneur de Bagdad d'obliger les juges et les maîtres des traditions de soutenir que ce livre est crée, et de punir rigoureusement ceux qui soutiendroient l'opinion contraire. L'astronomie, la médecine, et toutes les sciences furent en honneur sous son règne. Il appeloit à sa cour ceux qui les cultivoient, de quelque religion qu'ils fussent, Indiens, Juis, Chrétiens. Il les combloit de biens, et faisoit traduire leurs livres. Mamum s'illustra non-seulement par le goût des lettres, mais aussi par sa bonté. Il disoit de lui-même : « Si mes sujets « savoient quel fonds de clémence je

« possède, les plus coupables s'empres-« seroient autour de moi ». Sans doute. un prince qui se rendoit publiquement un parcil témoignage, ne craignoit point d'être contredit. Il avoit quarante-neuf ans quaud il mourut, et en régna vingt.

Al Motasen. 28e catife. 832.

Suivant la disposition testamentaire d'Haroun, leur père, Mamûn, quoiqu'il eût un fils, nomma Motasen son successeur. Ce prince est reconnu par son neveu, bat quelques concurrens par ses généraux, ne veut pas, non plus que son prédécesseur, que l'Alcoran soit incréé, et déploie sur le trône une magnificence étonnante. Il avoit, dit-on, cent trente mille chevaux pies dans ses écuries. C'est peut-être plus qu'il n'en est jamais né. En leur faisant pendre à chacun un sac de terre au col, il élève une montagne au milieu de Samarra, ville qu'il avoit fait bâtir dans l'Irak arabique, se déplaisant à Bagdad. Il eut huit fils, huit filles, régna huit ans, huit mois, huit jours, naquit le huitième mois de l'année, étoit le huitième calife Abasside, donna huit batailles, avoit huit mille esclaves, laissa huit millions d'or, mourut à quarante-huit ans. Tous ces tion at huit lui ont fait donner le nom de calife souver Huitainier. Ila eu le premier des Turcs sion, dans ses armées.

n àdes avoie laque soier que c rallie renoi grâce rent tingu teit p d'imi mûn. son g science d'hyd cause ce pri propo

gna p Les hésitè Mota rent p étoit t d'imai

rempl:

s'empresns doute, quement noit point ante-neuf ma vingt. amentaire in, quoitasen son onnu par irrens par a plus que an soit inne magnit-on, cent s ses écun'en est jae à chacun une monville qu'il arabique, gna près de six ans. huit fils, uit mois,

à des conspirations. On croiroit qu'elles 8/41. avoient pour cause la persévérance avec laquelle il poursuivoit ceux qui professoient l'éternité de l'Alcoran. Il paroît que ce dogme étoit comme un point de ralliement. Quand le calife obtenoit leur renonciation à l'erreur, il leur faisoit grace. A sa mort, les prisons se trouvèrent pleines des personnes les plus distinguées de l'empire. Leur captivité n'éteit pas rigourcuse. Wathek se piquoit d'imiter la douceur de son oncle Mamûn. Mais il ressembloit aussi à Haroun, son grand-père, par son amour pour les

sciences. Il mourut à trente-deux ans

d'hydropisie. On dit qu'elle avoit pour

cause une boisson irritante, par laquelle

ce prince, très-adonné aux femmes, se

proposoit de ranimer sa passion. Il ré-

Les grands, à la mort de Wathek, Motawakkel. hésitèrent entre Mothadi, son fils, et re mois de *Motawakkel*, son frère. Ils se décidèlife Abas- rent pour celui-ci; parce que l'autre avoit huit étoit trop jeune pour faire, en qualité lions d'or, d'iman, la prière dans la mosquée, fonc-. Tous ces tion attributive du califat. Ce défaut a m de calife souvent interverti l'ordre de la succesdes Turcs sion, et empêché que les fils n'aient remplacé les pères. On croit aussi que

Wathek, son fils, fut aussi exposé Wathek,

30e. calife. 846.

Motawakkel dut en grande partie sa faisoit dignité à la protection d'un corps de let jet Turcs, dont les califes s'entouroient D'auti depuis quelque temps, comme de gar- sous la des. Ce prince partagea ses états, comme scorpi le calife Haroun, entre ses trois fils, ver et qu'il fit reconnoître pour ses succes- avec sa seurs. Il paroît par la distribution, que mordu l'empire étoit alors peu différent de ce crainte qu'on l'a vu, quoiqu'il y eût eu avec les qui en nations limitrophes, sur-tout avec les s'établi Grecs, des guerres sanglantes, qui au-roient dû en éloigner ou rapprocher les bornes. Celles qui eurent lieu sous Mo-hrétien tawakkel, toutes aussi meurtrières, pable de aussi ruineuses, n'opérèrent pas plus de Instance changement.

Ce prince auquel on attribue du goût rdonn pour les sciences, doit être flétri dans la estiné mémoire des Arabes, parce que le mais po premier entre leurs empereurs, il ajou-ence, ta au supplice de la mort le rafinement e sa m des tourmens. On dit qu'il lui est arrivé eur sa p de faire mettre des malheureux dans un rie, m coffre de fer garni de pointes, qu'on ne pris échauffoit à volonté, et d'avoir réponda it ensu à l'un d'eux qui lui demandoit grâce : puvelle « La pitié est une bassesse d'ame ». Ses eure f divertissemens étoient accompagnés cette d'une bizarrerie cruelle. Quelquesois, penda quand il étoit à table avec ses amis, il les yeu

oit se

TICKLE BIND BIND

partie sa faisoit lâcherun lion au milieu de la salle, corps de let jetoit ainsi l'épouvante parmi eux. touroient D'autres sois, il faisoit couler des serpens ne de gar- sous la table, et casser des pots pleins de s, comme scorpions, sans qu'il fût permis de se letrois fils, ver et de changer de place. Il guérissoit es succes- avec sa thériaque ceux qui en avoient été ion, que mordus ou piqués. Ce fut sans doute la rent de ce crainte de ces dangereux amusemens, eu avec les qui empêcha plusieurs savans de venir t avec les s'établir à sa cour, quoiqu'il les invitat es, qui au- par les promesses les plus avantageuses. procher les En effet, ce qui arriva à un médecin

a sous Mo-curtrières, pable de les empêcher de se rendre aux pas plus de ustances du calife. Pour voir s'il pouroit se fier à cet homme, Wakkel lui ue du goût rdonne de préparer un poison subtil étri dans la estiné à faire périr un de ses ennemis; ree que le mais périr si naturellement en appars, il ajou-ence, qu'on ne puisse le soupconner rafinement e sa mort. Honain rejette avec hori est arrivé eur sa proposition. L'empereur insiste, ux dans un rie, menace, et le fait ensermer dans es, qu'on ne prison où il le garde un an. Il le ir répondu it ensuite paroître devant lui, et reloit grâce: puvelle ses instances. Le médecin deame ». Ses eure ferme. « Qui vons donne donc compagnée cette fermeté , lui dit l'empereur , elquesois, pendant que vous avez la mort sous es amis, il lesyeux? Deux choses, répond Ho« nain, ma religion et ma profession.

« La première m'ordonne de faire du

« bien à mes ennemis, et de ne pas faire

« du mal à mes amis. La seconde n'a été

« établie que pour l'avantage du genre

« humain, et quand je l'ai embras
« sée, j'ai fait solennellement serment

« de n'avoir jamais part à aucune pré
« paration nuisible ou mortelle ». Le

calife content lui donna toute sa con
fiance. Mais une faveur achetée par un

an de prison, ne devoit pas tenter les

savans qu'il cherchoit à s'attacher par

sa munificence.

Sa conduite à l'égard de ceux qui l'approchoient, rend croyable celle qu'on lui attribue à l'égard de Montuser, son fils. On dit qu'il l'accabloit de mauvais traitemens, qu'il le railloit, le frappoit même, lui imposoit des peines rigoureuses pour des fautes légères, et le forçoit de boire du vin avec excès, pour le rendre méprisable aux Mahométans, témoins de son ivresse. C'est, ajoute-t-on, ce qui contraignit le fils à conspirer contre la vier de son père : mais le père mort n'i pas eu de défenseur, contre le fils vivant et régnant ; ainsi il peut se faire que les torts de *Motaw. k'hel* aient été exagérés dans le principe et les essets; au lieu

qu qu pè tasM tas $\Pi$ en pre père le c tent tés s à a! qu'il favo de to je ne côté haut aise

chact
A des q
l'Alc
corde
Alid
Tel c
secte
prote

sécuti

ARLE I UN UNIVERSI

rofession.
e faire du
ne pas faire
nde n'a été
e du genre
ai embrasnt serment
nucune prételle ». Le
ute sa conetée par un
tenter les
ttacher par

ceux qui vable celle d de Monl l'accabloit l le railloit, posoit des s fautes léire du vin méprisable is de S01 ce qui conontre la vie re mort na e le fils vise faire que t été exage cts; au lieu

qu'il n'y a point d'excuse pour le fils qui tue son père, fut-il prouvé que le père a attenté à la vie de son fils. Montaser reprochoit ce crime à son père. Motawakhelau contraireaccusoit Montaser de noirs complots contre ses jours. Il le menaça lui et sa mère de les mettre en justice. La crainte de cet éclat fit prendre au fils le parti de prévenir son père. Il gagna sa garde turque, dont le calife avoit imprudemment mécontenté le capitaine. Des soldats apostés se jetèrent sur lui pendant qu'il étoit à able, et le poignardèrent. Pendant qu'il se débattoit, Fatak, un de ses favoris , tàchoit de le défendre , et crioit de toutes ses forces : O Motawakhel, je ne veux pas te survivre! D'un autre côté son bouffon ne crioit pas moins haut: O Motawakhel, je suis bien aise de vivre après vous! Ils eurent chacun ce qu'ils desiroient.

A ces intrigues sanglantes, se mêloient des querelles de religion. L'éternité de l'Alcoran étoit toujours un sujet de discorde. La rivalité des Ommiades et des Alides se réveilloit de temps en temps. Tel calife qui avoit été fayorable à une secte, étoit remplacé par un prince protecteur de l'autre. Ainsi, les persécutions devenoient pour ainsi dire

alternatives. On peut dire que c'étoit un vice de ce siècle; car, dans ce même temps, les empereurs Grecs brisoient successivement et adoroient les images, et par des édits persécuteurs, imposoient à leurs peuples la foi et le culte qu'ils jugeoient à propos de professer. Motawakkel proscrivit les sectateurs d'Ali, que ses trois derniers prédécesseurs protégeoient. Il voulut interdire le pélerinage de ses sujets au tombeau de Hosein. Pour y réusssir, il tâcha d'effacer jusqu'aux traces de ce monument. Nonseulement il le détruisit, mais il entreprit de faire passer une rivière pardessus. Vains efforts! Les Alides disent et croient que l'eau s'arrêta par respect, et qu'elle retourna sur elle-même. Le règne de Motawakkel, qui dura quatorze ans, est remarquable par des fléaux de toute espèce, des guerres, des rebellions, la famine, des persécutions, des ouragans terribles, d'affreux tremblemens de terre, de sorte qu'il fut appelé le règne des prodiges. Ce prince vécut quarante ans.

Montaser, 31e. calife. 861.

Montaser déclara dans une assemblée publique, qu'il étoit innocent dela mort de son père. Il en accusa Fatak, ce favori qui n'avoit pas voulu survivre à son maître, et dit que c'étoit pour punir

sa s en p atte cou par voul rapp truis la vi bloit mett d'en jour homi avec explic fils d père . pâlit ( de mo songe. père s y desc vingt-

nèrent Le 1 ses ren causer scéléra

plices

craign

AKLETUN UNIVERSIA

étoit un e même risoient images, posoient te qu'ils . Motas d'Ali, écesseurs re le pébeau de d'effacer ent. Nonil entreière pardes disent r respect, nême. Le lura quades fléaux des rebelions, des trembleut appelé

ssemblée dela mort atak, ce survivre à

nce vécut

sa scélératesse, qu'il l'avoit fait tailler en pièces. Mais les remords du parricide attestèrent son crime. Il ne traîna qu'une courte vie, toujours bourelée et déchirée par des furies vengeresses. Il auroit voulu pouvoir anéantir tout ce qui lui rappeloit son exécrable forfait. Il détruisit le palais de son père, et quitta la ville où il avoit été tué. Mais il sembloit que la providence se plut à lui mettre sous les yeux, ce qu'il tâchoit d'en écarter. Montaser regardoit un jour une riche tapisserie. On y voyoit un homme à cheval, orné d'un diadême. avec une légende persanne. Il se la fit expliquer. Le sens étoit: Je sui Shirûyeh, fils de Khosru-Parviz, qui a tué mon père, et n'ai régné que six mois. Il pâlit comme à la lecture d'une sentence de mort. Elle lui fut confirmée par des songes effrayans, qui lui montrèrent son père sanglant , l'appelant au tombeau. Il y descendit au bout de six mois, âgé de vingt-cinq ans. On croit que les complices et les instigateurs de son crime, craignirent son repentir et l'empoisonnèrent.

Le malheureux jeune homme, outre ses remords, éprouva tout co que peut 32e calci causer de chagrin la complicité avec des our punir scélérats. Le moindre est de n'être pas

Tom. 6

Mostain

ŀ

d

Si

de

 $\tilde{\mathbf{n}}$ 

100 801

ses uti

mo

pare

mit

troi

a Ba gu'o

cons

luste

qu'e sout

turq

Mot

les fi

entre

maître de sa volonté. Les deux capitaines officiers de la garde turque principaux auteurs du crime, le forcèrent de déclarer exclus du califat Motaz et Mowiad, ses deux frères, dans la crainte qu'ils ne vengeassent leur père. Se voyant par-là maîtres du choix, ils déférèrent la couronne à Mostain, cousin germain du défunt. Ces officiers se brouillérent ensuite, et tachèrent chacun de s'emparer du calife. Celui auquel le prince s'abandonna fut battu et s'enfuit à Bagdad avec son calife. Le gouverneur de cette ville le recut bien, charmé d'avoir en sa possession le chef de l'empire. L'autre capitaine ture, aussitôt qu'il eut expulsé son rival, tira des prisons Motaz et Mowiad, que Mostain y avoit fait renfermer. Sous les drapeaux de Motaz, il alla assiéger Bagdad. Le gouverneur, assez indifférent sur le choix de ses maîtres, pourvu que celui qui seroit pourvu de l'autorité la lui laissat, conseilla à Mostain d'abdiquer, à condition qu'il auroit la vie sauve, et des biens assortis à la fortune qu'il quittoit. Motaz prit la place, et continua de gouverner dans son poste. Ces intrigues, ces guerres, ces négociations, remplirent près de quatre années, qui furent la durée du règne de Mostain. Il

x capie prinorcèrent lotaz et acrainte ière. Se ils défé-, cousin se brouilhacun de uquel le s'enfuit à erneur de né d'avoir l'empire. t qu'il eut sons Mon y avoit peaux de l. Le gour le choix celui qui lui laissât, er, à cone, et des Il quittoit. ntinua de Ces intriociations,

nées, qui

Lostain.

étoit doux, indolent, timide. Ces qualités auroient dû meure sa vie à l'ab.. des entreprises d'un rival; mais il se laissoitaisément entraîner à toutes sortes de conseils. C'en étoit assez pour qu'on dût le craindre: il fut assassiné: on ne suit dans quelle année ni à quel âge. Par l'estet de ses troubles, l'obéissance des gouverneurs et généraux éloignés, n'étoit plus que de désérence. Ils reconnoissoient le calife, s'autorisoient de son nom, mais n'exécutoient guères ses ordres que quand ils leur étoient utiles à eux-mêmes.

Motaz, en montant sur le trône, fit Motaz, 33e. mourir Mowiad et Mouaffec, deux de calife. 805. ses fières, qu'on lui rendit suspects, parce qu'ils étoient fort aimés, et permit, comme une grâce, à Ahmed, son troisième frère, de vivre obscurément a Bagdad. Sans doute il avoit un conseil qu'on doit en grande partie charger de ces violences; mais rejettant sur ses conseillers les actions blàmables, il est juste de leur faire honneur de l'adresse qu'eut un prince de dix-huit ans, de se soutenir pendant quatre contre la garde turque, qui étoit devenue redoutable. Motaz sema la division parmi les chefs, les sit punir les uns par les autres des entreprises formées contre l'autorité du

califat qu'ils auroient dû défendre. La plupart des capitaines périrent dans des querelles habilement suscitées. L'empereur croyoit ensuite avoir bon marché du reste par le moyen d'une garde de Maugrebiens, musulmans d'Afrique, dont il l'environna; mais ils furen taillés en pièces par les Turcs, qui prirent le calife, l'obligèrent de se démettre, et le firent mourir de faim à l'âge de vingt-deux ans.

On prétend qu'il auroit pu se tirer de leurs mains, à l'aide d'une somme de cinquante mille écus qu'ils lui demandoient en forme de solde. Ses finances étoient si mal administrées, qu'il ne la trouva pas dans ses coffres. Il s'adressa à Cubiah, sa mère, qui avoit des trésors immenses. Elle le refusa. On trouva à cette marâtre, lorsque le successeur de son fils l'eut chassée du palais, un million d'écus d'or, un boisseau d'éméraudes, un autre de perles, et onze livres pesant de très - beaux rubis.

Mothadi, 34 calife 855. La garde turque, devenue maîtresse, accorda la faveur du trône à Mothadi, fils de Wateck, âgé de trente-huit ans. Dans l'espace d'un an qu'il régna, il purgeale palais des musiciens, baladins et bouffons, se défit des lions, des chiens

et je de lui рô jus im270 la s la l fit : aux le r Mo me dise con moi loi f

laiss dole quer le se gilan vern pas o pour être

pas

ARLLIUN TON THINE

re. La ans des 'empemarché rde de frique, n taillés rent le tre, et e vingt-

tirer de nme de demanfinance**s** qu'il ne . Il s'ani avoit refusa. sque le ssée du in boisperles, - beaux

itresse, othadi, uit ans. égna, il paladin**s** s chiens

et des autres animaux que ses prédécesseurs nourrissoient, proscrivit les jeux, le vin, et ordonna la pratique des lois de l'Alcoran, dont il donnoit lui-même l'exemple; il diminua les impôts, régla les finances, et reudit la justice en personne, avec la plus grande impartialité. Les peuples voyoient un avenir heureux sous un tel chef, lorsque la garde turque dont il vouloit réprimer la licence, conspira contre lui. Elle lui fit insolemment des demandes injustes, auxquelles il ne voulut pas se prêter. On le menaça ; il tint ferme à la tête des Maugrébiens, qui furent malheureusement encore vaincus. Des historiens disent que Mohtadi fut tué dans le combat. D'autres, qu'ayant été pris, il mournt dans les tourmens que les Turcs lui firent souffrir, parce qu'il ne vouloit pas abdiquer le califat.

L'ancien calife, Motawakkel, avoit Motamed, laissé deux fils, Motamed, l'aîné, indolent, sans goût pour les affaires, uniquement ami du repos et des plaisirs; le second, appelé Monaffec, actif, vigilant, courageux, aussi propre au gouvernement qu'à la guerre. Ce ne fut pas ce dernier que les Turcs choisirent pour successeurs de Mothadi; peutêtre le craignoient-ils. Mais Motamed

35e. calife

cut le bon esprit de donner une confiance sans borne à son frère, et de lui abandonner la disposition du civil et du militaire; de manière que tout ce qui s'est passé sous le califat de Motamed, doit être regardé comme l'ouvrage de Monoffec. Il ent les armes à la main presque tout le temps qu'il gouverna, tantôt contre des rebelles, tantôt contre les Grecs. Il s'apprétoit à délivrer son frère de la tyrannie des Tures, lorsqu'une irruption des peuples nommes Zinghiens, sons Habid, leur roi, les força d'avoir recours à cette phalange toujours menaçante qu'il vouloit detruire. Ce prince repoussa les Zinghiens des terres de son frère, et tua leur roi; mais il survécut peu à son triomphe. Une maladie l'emporta dans la force de l'age. Il laissa un fils nommé Motadhed, qui le remplaça auprès du calife. Ce prince ne retrancha rien au fils de la confiance qu'il avoit eue pour le père, et il put, sous la surveillance de son neven, continuer à sommeiller au sein de la volupté, son souverain bien. Il mourut âgé de cinquante - trois ans, après en avoir régné vingt-trois. L'inscription de son sceau étoit « Heureux celui qui s'instruit par l'exemple d'autrui » ! Ce mode d'instruction n'est

pas pé tère.

Que Giafa Motac vivant. puissa tonte provia ne fut fanatic connu miséra la Pers ner un de Die cinqua fut fait parni quels diriger trine. voyant gligeoi leurs e

> Une neur, compa de la

préten

mouri

pas pénible; il convenoit à son caractère.

con-

de lui

vil et

out ce

Mo-

l'ou-

es à la

l gou-

tantôt

à deli-

Tures,

nom-

ir roi 4

alange

it dé-

ghiens

r roi;

mphe.

rce de

dhed,

e. Ce

de la

père,

e son

n sein

en. Il

ans,

l'ins-

ureux

d'au-

n'est

Quoique Motadhed ent un fils appelé Motadhed, Giafar, il nomma calife son neveu 56e calife. Motadhed, et le sit reconnostre de son vivant. La dignité n'ajouta rien à sa puissance. Il la possédoit auparavant. toute entière. L'abondance enrichit les provinces pendant son règno, et la paix ne sut troublée que par les Karmates, fanatiques dont l'origine n'est pas trèsconnue. Sous Motadhed, un pauvre misérable, nommé Kormalk, vint de la Perse dans l'Arabie. Il paroissoit mener une vie très-austère, se disoit inspiré de Dien, qui lui avoit ordonné de fairo cinquante prières par jour. Cuind il se fut fait un parti assez puissant, il choisit parmi ses sectateurs douze hommes auxquels il donna le titre d'Apôtres, pour diriger les autres, et propager sa doctrinc. Le gouverneur de la province, voyant que les gens de la campagne négligeoient leur travail pour vaquer à leurs cinquante prières, sit prendre le prétendu saint, et jura de le faire mourir.

Une jeune fille, esclave du gouverneur, entendit ce serment. Touchée de compassion, elle prend la nuit les cless de la prison, sous le chevet de son

892.

maître, met le prophète en liberté, et replace la clof où elle l'avoit prise. Quand le lendemain on ne le trouva plus, nul doute que ce fût une puissance divine qui l'avoit délivré. Il reparut au loin pour confirmer la chose, et déclara à ses disciples qu'il n'étoit au pouvoir de personne de lui nuire; cependant il eut la prudence de ne pas s'exposer, et on n'entendit plus parler de lui. Sa doctrine n'étoit pas fort différente de celle de Mahomet. Ses sectateurs croyoient aux anges, accompagnoient leurs prières de génuslexions, s'astreignoient à des jeunes, et professoient néanmoins une haine ouverte pour les Mahométans, auxquels ile ne faisoient aucun quartier.

Les Karmates se multiplièrent prodigieusement en peu de tems. Motadhed eut besoin de toutes ses forces pour les repousser du centre de ses états, qu'ils menaçoient. Sous une apparence de dévotion, le libertinage le plus grand régnoit entre eux: ce qui leur attiroit beaucoup de soldats. Ils formèrent dans la suite des armées nombreuses, et ravagèrent avec une extrême fureur les plus belles provinces de l'Asie. Motadhed étoit juste, mais très-sévère. Son règne fut tranquille. Il dura dix ans. Ce calife avoit près de cinquante ans quand il pla pro cui

M d'o mil made mil con ving joig ten mei read pro ma den qua n'y toir cup et sa non rer bère non

non

Elle.

erté, ct e.Quand lus, nul e divine au loin léclara à uvoir de nt il eut , et on doctrine celle de oient aux s prières nt à des oins une métans, quartier. ent pro-**Totadhed** pour les is, qu'ils ce de dérand rér attiroit rent dans , et rareur les Motadère. Son ans. Ce

ns quand

il mourut empoisonné, ou épuisé de plaisirs. Il fit fleurir les sciences par la protection qu'il accordoit à ceux qui les cultivoient.

Le jour même de la mort de son père,

Moctafi fut déclaré calife à Bagdad, d'où il étoit éloigné par les expéditions militaires qu'il commandoit. Les Karmates se montrèrent en plusieurs parties de ses états, avec des armées de cent mille hommes. Une d'elles se trouva commandée par un jeune général de vingt-deux ans, nommé Hosein, qui joignoit la ruse à la bravoure. Il se prétendoit descendant immédiat de Mahomet, et il apportoit en preuve un poireau qu'il avoit au visage, comme le prophète en avoit un. Ainsi ces Karmates, si ennemis des Musulmans, s'identificient, pour ainsi dire, avec eux, quand leur intérêt les y engageoit. Il n'y a pas de moyens même contradictoires, que n'adoptent l'ambition et la cupidité. Si les Karmates étoient cruels et sanguinaires, on ne leur épargnoit pas non plus les supplices. Moctafi fit expi-

rer dans les tourmens les chefs qui tom-

berent entre ses mains. Hosein fut du

nombre. Le calife avoit sur pied de

nombreuses armées bien commandées.

Elles réunirent sous son empire l'Egypte

Moctafi, 37e calife

CARLLIUM UMVERSION

p

11

n

d

e

sa

710

tre

ra

da

an

id

be

m

de

de

de

po

10

ďi

Off

lar

et la Syrie qui s'en étoient détachées sous ses prédécesseurs. Malgré ses attentions, la caravane de la Mecque fut, pour la première fois, pillée sous son régne, toujours par les redoutables Karmates, qui emportèrent un butin immense; mais avant été surpris lorsqu'ils le partageoient, ils le perdirent. Moetafi, soit en personne, soit par ses généraux, combattit aussi contre les Grees et contre les Turcs. Outre ses armées de terre, il eut des flottes. Il ne régna que six ans , et mourut à trente. Rarement il dormoit plus de quatre heures, et il employoit le reste de la nuit à l'étude et au travail du gouvernement. Il laissa ses finances en bon état, et de grandes armées sur pied. On lui donne un caractère doux et humain, et malgré ses guerres, de l'aversion pour l'effusion du sang, qu'il ne répandit que contraint par la mécessité. Quel prince eût été Moctafi, s'il avoit poussé plus loin sa carrière!

Moktader , 38e. calife. 907. Tout ce qui dominoit dans l'empire, avoit intérêt de voir un adolescent sur le trône. Les ministres, pour gouverner à leur volonté, les commandans des provinces, pour exercer sans crainte leur autorité, la milice pour vivre avec licence, les habitans de Bagdad pour

GARLEI UN UNIVERSIA

tachées gré ses Mecque ée sous edoutarent un surpris rdirent. t par ses ntre les itre ses es. Il ne trente. quatre te de la niverneon état, On lui numain, ion pour ndit que d prince

cent sur cent sur ouverner dans des inte leur avec liad pour

ssé plus

obtenir des grâces et des privilèges. Aussi Moctader, fils de Moctafi, fut-il porté à l'age de quatorze ans sur le trône, d'un consentement unanime. On ne doit pas oublier une dernière classe de suffrages que sa jeunesse lui mérita, et qui n'étoit pas la moins puissante; savoir ceux des femmes et des eunuques, quise flattèrent de s'emparer facilement de l'esprit d'un jeune homme. Leurs espérances ne furent point frustrées. Les historiens ne marquent pas quel étoit le nombre des femmes dans le palais; mais ils portent celui des eunuques noirs à trente mille, et celui des blancs à quaraute mille. Cette énumération se trouve dans la description de la réception d'un ambassadeur gree, qui donnera une idée de la magnificence de la cour des califes dans ce période.

Le palais impérial fut paré des plus beaux meubles, et de toutes sortes d'armes. Les soldats de la garde, au nombre de seize mille, étoient rangés en ordre de bataille. On leur paya leur solde dans des bourses d'or. Sept cents huissiers et portiers occupoient les avenues et les portes. Le fleuve du Tigre étoit chargé d'une infinité de bâtimens superbement ornés, qui formoient un spectacle brillant. On tendit au-dedans et au-dehors

du palais seize mille pièces de soie, cinq cents de brocard, douze mille cinq cents tapis d'un ouvrage exquis, et d'un prix inestimable. Au milieu de la salle d'audience, on fit paroître un arbre d'or massif, qui avoit dix - huit branches principales, sur lesquelles un grand nombre de diverses espèces d'oiseaux d'or et d'argent voltigeoient et chantoient harmonieusement.

Cet étalage pompeux avoit pour but, de donner aux Grecs une opinion avantageuse de la puissance du calife, et de les détourner de tout dessein de lui faire faire la guerre. Il étoit assez occupé de celle des Karmates qui le tourmentèrent pendant la plus grande partie de son règne, et obtinrent des succès effrayans. Dans leurs principales expéditions, ils étoient commandés par un jeune homme de dix-neuf ans, nommé Taher. Moktader, à peu près du même âge, ne jugea pas à propos de se mesurer avec lui. Il envoya des généraux qui n'empêchèrent pas le jeune Karmate d'arrêter une caravane, dont il abandonna le pillage à ses soldats (amorce encourageante pour les troupes) et de pénetrer jusqu'à la Mecque. Il y entra, massacra dans le temple un grand nombre de pélerins, remplit de cadavres le

Pι tir or. far po aut por offi maôte bliè Les gage dan iner mal la vi Med

ville
C
ligio
le cl
mauv
méco
dad.
faisoi
soit g
eunu
sieurs

murè

du t

WINDER THE PRINTER OF THE PRINTER OF

e, cinq q cents in prix e d'aue d'or anches grand piseaux chan-

ur but, n ayan-, et de ui faire upé de urmenartie de ccès efexpédipar un nommé même mesuux qui irmate abanamorce et de entra, nomvres le

puits sacré, démolit une partie des bâtimens, dépouilla la Cabha de tous ses ornemens, et enleva entre autres profanations la fameuse Pierre - Noire, pour laquelle les Musulmans avoient autant de vénération que les Israélites pour l'arche d'alliance. Les Mecquois en offrirent une grosse somme que les Karmates ne voulurent pas accepter. Pour ôter à cette pierre son crédit, ils publièrent qu'elle n'avoit aucune vertu. Les dévots par une espèce de défi, engagèrent les possesseurs à la plonger dans l'eau. Au grand étonnement des incrédules, elle surnagea. Les Karmates la rendirent. Lorsqu'ils pillèrent la ville sainte, il y avoit un prince de la Mecque qui sut tué. Tous les ornemens du temple et toutes les richesses de la ville deviorent la proie du vainqueur.

Ces malheureux qui attaquoient la religion, étoient par les zélés rejetés sur le chef. L'augmentation des impôts, la mauvaise administration de la police, mécontentèrent les habitans de Bagdad. On se plaignoit que le calife ne faisoit rien par lui-même; qu'il se laissoit gouverner par ses femmes et ses eunuques. Les troupes battues en plusieurs rencontres et mal payées, murmurèrent tant de leurs défaites, qu'elles

attribuoient à l'inertie de l'empereur, que du défaut de solde. Du murmure, elles passèrent à la révolte. Munès leur général fut obligé de se prêter à leur volonté, et de déposer le calife. On mit à sa place Kaher, son frère; mais au bout de trois jours, les soldats revenus à résipiscence, souffrirent que Moktader remontât sur son trône. Il parut ne point garder de ressentiment contre son frère. Cependant, soit en punition de la révolte, qu'on croit qu'il avoit provoquée, ou pour quelque nouvel attentat, Kaher fut mis en prison. De son cachot, il trama la mort de son frère dont les circonstances sont singulières.

Kaher. 39e. calife: h32. Moktader se plaison beaucoup à voir les courses de chevaux. Kaher gagne un Africain excellent cavalier, et l'engage à se présenter à son frère pour courir. Il s'en acquitta avec tant d'adresse et de bonne grâce, que le calife le fit recommencer plusieurs fois, et fit écarter sa garde pour le mieux voir. Dans ce moment, l'Africain pousse son cheval sur le calife, et lui lance sa javeline au milieu de la poitrine avec tant de force, qu'il tomba mort de son siège. L'Africain court a toute bride vers la prison pour délivrer Kaher. En passant sur le marché, il rencontre un âne chargé

ď et bo m va. po pre le me aus hui me àt éto cou just poss

ses l'elève Modelle tra le tra libre ll ma

deva

de j

mét

GARLLIUM DIMITERS

pereur,
rmure,
nès leur
leur voi mit à sa
au bout
us à résider rene point
on frère.
le la réovoquée,
a, Kaher
achot, il
dont les

oup à voir
gagne un
t l'engage
ir courir.
adresse et
le fit refit écarter
Dans ce
son cheval
aveline au
de force,
e. L'Afrila prison
assant sur

ne chargé

d'épines. Son cheval a peur, se cabre, et jette son cavalier sur un éteau de boucher, où il resta suspendu par le menton à un crochet. Pendant que le cheval se déroboit dessous lui, ceux qui le poursnivoient, le trouvant en cet état, prennent les épines de l'âne, y mettent le feu, et brulent l'assassin. Ainsi le meurtre de Moktader fut puni presque aussitôt que commis. Il avoit trentehuit ans et en régna vir gt-cinq. Sans mettre en question l'aptitude des femmes à toutes les sciences, on peut trouver étonnant qu'une jeune personne de sa cour fût, pour ainsi dire, l'oracle de la justice. Elle se nommoit Yamek, et possédoit si à fonds tout ce qu'il y avoit de plus important dans le droit Mahométan, que dans les causes civiles et criminelles, les juges avoient recours à ses lumières.

Munès desiroit élever au califat son élève Abul-Abbas-Mottaki, fils de Moktader; mais les partisans de Kaher l'emportèrent. Il passa de la prison sur le trône; du trône, un au après, il retourna dans la prison. Il vécut ensuite libre plus malheureux que dans les fers. Il mérita ces douloureuses vicissitudes. Sitôt qu'il se vit le maître, il fit amener devant lui, les enfans, les concubines

et les domestiques de Moktader, et les fit mettre à la torture, pour en tirer l'aveu des sommes que son prédécesseur avoit pu leur distribuer. Il n'épargna pas même la mère de son frère qui lui avoit sauvé la vie, en détournant le calife du dessein qu'il avoit de le faire mourir. Sur le soupçon qu'Ahmed, fils de Moktafi, vouloit usurper sa dignité, le barbare l'appelle au fond de son palais, et le fait clouer par les quatre membres à la muraille; ensuite, toujours pressé d'argent, il mande Abu-Yahya, homme de loi fort riche, et lni ordonne de lui compter une grosse somme. L'homme de loi se désend sur son impuissance. « Ahmed, lui repond « le tyran, qui est dans la chambre voi-« sine, m'a dit que vous pouvez le faire, « et il est d'avis que vous le sassiez ». Abu-Yahya va pour s'expliquer: en entrant dans la chambre, l'affreux spectacle qui s'offre à ses yeux, le glace d'horreur et de crainte. Il promet et donne tout ce que le barbare exige.

La milice turque, injuste dans la déposition de quelques-uns des prédécesseurs de Taher, exerça un acte d'équité en le précipitant du trône. On lui crêva les yeux, et on le remit dans sa prison, où il resta douze ans. Un de ses do ten sul écr mo lon

« v « c « n de « ladi

clan Mod dégrand l'Ira Faraville ces l'Egy vince la G cont qui à Bage

eux c

digni

que

, et les

n tirer

cesseur

gna pas

լաւ Դու

nant le

le faire

hmed,

r sa di-

fond de

par les

ensuite,

de Abu-

iche, et

e grosse

fend sur

i répond

bre voi-

le faire,

assiez ».

uer: en

eux spec-

le glace

omet et

us la dé-

rédéces-

cte d'é-

. On lui

In de ses

dans sa

sige.

KILLIUM MINITERSI

successeurs l'en retira; mais sans lui donner, on ne dit pas du bien pour soutenir quelqu'éte, mais même de quoi subsister. Un historien contemporam a écrit l'avoir vu à la porte de la grande mosquée de Bagdad, convert de haillons, et l'avoir entendu prononcer ces mots en tendant la main : « Souvenez-« vous de celui qui étoit autrefois votre « calife, et qui est réduit à vous de-« mander l'aumône ». Il mourut, non de dépit ou de chagrin, mais de maladie, à l'âge de cinquante-cinq aus.

Aussitôt qu'il ent été déposé, on proclama calife, Radi, son neveu, fils de Radi- foer Moktader. Mais que cette dignité étoit dégradée ! Combien le cercle de sa puissance étoit rétréci! Il faut en retrancher l'Irak Arabique, l'Irak Persienne, le Fars, on Perse, proprement dite, les villes de Basra, de Cusa et de Mosul, ces anciens domaines si importans, l'Egypte, la Syrie, l'Espagne, les provinces musulmanes de Sicile et de Crète, la Géorgie, le Kirman, toutes ces vastes contrées possédées par des souverains, qui à la vérité, respectoient le calife de Bagdad, mais ne lui laissoient chez eux qu'une espèce de prééminence de dignité, qui regardoit plus la religion que le gouvernement politique. On

pent dire qu'il ne restoit proprement au calife que Bagdad et les environs de cette ville. Cependant, comme si cette portion eût été encore trop difficile à gouverner, Rádi créa une place audessus du visir, qu'il nomma Emir-al-Omra, c'est-à dire, commandant des commandans. Dès son vivant, les ambitieux se disputérent cette place à main armée; et il ne resta bientôt plus aux califes que le droit d'avoir leur nom inscrit sur les monnoies, de faire la prière publique et les discours dans la grande mosquée, de s'entendre proclamer dans les prières, et de décider les points de droit quand on avoit recours à eux.

Cette décadence fut l'effet de la mauvaise conduite des empereurs, de la briéveté de leurs règnes, du désordre dans la succession, de la puissance de la milice, et de l'indocilité des peuples, sur-tout des habitans de Bagdad, qui se croyoient en droit d'imprimer seuls le mouvement à l'empire. Comme si ce n'étoit pas assez de ces causes de destruction, il s'y joignit une multitude de sectes, toutes appliquées à affoiblir la loi mahométane, et le respect, pour ainsi dire, l'adoration rendue jusqu'alors au calife. On a vu combien à l'aide

de s nais qui lami Sou du n vinit et qu dans term pas l vant ensei plus ligior à mo épou ses of n'est corde d'avoi systêr sicose de voi heur d seroit

Rác Emira créa l

raison

ment au rons de si cette ifficile à ace aumir-aldant des les amce à main olus aux ur nom faire la s dans la lre prodécider avoit re-

la maus, de la
désordre
sance de
peuples,
dad, qui
ner seuls
nme si ce
s de desltitude de
ffoiblir la
ect, pour
jusqu'an à l'aide

de ses opinions sacrilèges, Karmate, un homme simple dont on ignore la naissance et la fin, se fit des sectateurs qui portèrent des coups funestes à l'islamisme, jusques dans son sanctuaire. Sous Rádi, Shalmagéni, ainsi appelé du nom de sa patrie, prêcha que la divinité résidoit dans toutes les créatures, et que les ames passoient d'un corps dans un autre, pendant une suite indéterminée de siècles. Il ne reconnoissoit pas la mission de Mahomet. Appelé devant le juge, il ne sontint pas ce qu'il enseignoit, ce qui marque qu'il étoit plus curieux d'établir une nouvelle religion, que persuadé. Il fut condamné à mort, et exécuté avec appareil, pour épouvanter ses semblables. On voit par ses opinions que le systême de Spinosa n'est pas neuf; tout au plus on peut accorder au philosophe juif, l'honneur d'avoir essayé de démontrer cet absurde système. Quant à celui de la métempsicose, si ce n'étoit pas une extravagance de vouloir approfondir la cause du bonheur ou du malheur des créatures, ce seroit le plus ingénieux et le moins déraisonnable des systèmes hétérodoxes.

Râdi vécut dans la dépendance des Emirs-al-Omra, tant de ceux qu'il créa lui-même, que de ceux qui lui arrachèrent l'autorité à main armée. Il en garda l'ombre pendant près de sept ans qu'il régna, et en vécut trente. Les historiens lui reconnoissent de la douceur, de l'humanité, du goût pour les lettres, surtout pour la poésie qu'il cultiva avec succès, et même des talens pour le gouvernement, que la fatalité des circonstances l'empêcha d'exercer.

Désormais les califes de Bagdad ne doivent plus faire dans l'histoire d'autre personnage que celui qu'ils faisoient sur le théâtre de leur grandeur; réduits aux fonctions d'Iman ou pontife de la loi, c'est-à-dire que leurs promotions serviront dedates, sous les quelles se rangeront les événemens curieux ou intéressans que pourra nous offrir cet empire dégénéré.

'Mottaki , 41e calife. 940 Dans les révolutions, s'il y a des craintes, il y a aussi des espérances. Mottaki, fils de Moktader, privé du trône que Munès vouloit lui procurer après la mort violente de son père, vit son tour arriver après deux successeurs. Mais quel trône occupoit-il? Râdi fut le dernier des empereurs musulmans qui ait commandé les armées, disposé des fonds de l'état, et qui ait en une autorité réelle sur les Arabes. Ceux qui le suivirent, curent l'imprudence de ne se pas conserver le privilége exclusif d'officier dans la

mos abar dim un t prud aux calif persi cette maît queld

furen M situd déces lui-m Pavoi rétab de tro se fie et va tốt qu terre, proste famill fond a Bag de M L'info

rône.

UNITERSIA

née. Il en sept ans Les histoiceur, de res, suravec sucgouver--onstances

igdad ne e d'autre oient sur duits aux le la loi, ons servirangeront essans que dégénéré. des crain-Mottaki, rône que après la son tour Mais quel le dernier i ait comfonds de ité réelle uivirent, s conserer dans la mosquée. Le partage de cette fenction abandonnée quelquefois à d'autres, diminua la vénération du peuple, dans un temps où ils avoient commis l'imprudence encore plus graude de laisser aux émirs toute la force militaire. Les califes s'abusèrent étrangement en se persuadant, parce qu'ils donnoient cette dignité, qu'ils en seroient les maîtres. A la vérité ils destituèrent quelques émirs, mais plus souvent ils furent destitués eux-mêmes.

Mottaki épronva cette triste vicissitude. Il congédia l'émir de son prédécesseur. Celui qu'il nomma le chassa lui-même de sa capitale. Un autre pour l'avoir entre ses mains, le flatta de le rétablir à Bagdad, à la tête d'un corps de troupes qu'il commandoit. Le calife se fie à la parole de Tuzun, son émir, et va le trouver dans son camp. Aussitôt que l'émir l'aperçoit, il met pied à terre, marche à côté de son étrier, se prosterne devant lui, le traite lui et sa famille avec les marques du plus profond respect. Pendant ce temps , il écrit a Bagdad de lui envoyer Mostacfi, fils de Motaffi. Alors la scène change. L'infortuné *Mottaki* est arraché de son rône, et l'émir ajoute à cette injustice

é

P

pi

fa

ta

ra

rei

lar

ter

des

fils.

cny

de

trat

seci

soie

loin

sans

Pexi

pect

quo

l'exa

tism

verse

réco

passo

Alep

che c

la crunuté de lui faire crever les yeux. On le laissa ensuite errer comme le dernier des malheureux, couvert de mauvais habits, ayant des sabots pour toute chaussure. Il vécut dans cet état jusqu'à l'âge de soixante ans, dont il avoit ré-

.gné quatre.

Pendant son court pontificat, parurent deux sectes très-acharnées l'une contre l'autre. Elles se disputoient sur un sujet incompréhensible, qui a sout vent fourni la matière de querelles trèsanimées. Il s'agissoit de savoir și Dieu gouverne tout par une providence générale, on par des volontés particuliéres, s'il fait toujours ce qui est le meilleur et le plus expédient, où s'il jette, pour ainsi dire pèle-mêle, le bien et le mal qui arrive à chacun, non selon son mérite, mais selon les lois universelles, par conséquent, si la prédestination est absolue ou relative. Al-Ashari soutenoit le premier systême contre Jobbai, qui avoit été son maître; et pour lui faire voir que Dieu gouvernoit par une providence générale, ils'attachoità prouver qu'il y auroit de l'injustice dans une providence particulière.

Mostacfi, 42e. calife 945.

A Mottaki succéda Mostacfi, fils de Mottasi. Une de ses femmes, nommée Alam, favorisa, par ses intrigues, son

STETUTE OF THE STATE OF THE STA

élévation sur le trône ; et la même intriguante, ou par mécontentement, ou par mal-adresse, contribua à l'en précipiter. Tous les deux furent punis par l'émir, leur complice, de l'injustice faite à Mattaki. Au bout d'un an, Mostacfieut les yeux crevés, à l'âge de quarante-un ans. Les conjurés se saisirent aussi d'Alam, et lui coupèrent la

langue.

La race de Moktader, après deux in- Moti, 25e. calife. 945. terruptions, reparut encore sur le siège des califes, en la personne de Moti, son fils. Le père possédoit Bagdad et les environs. Moti fut confiné dans un partie de la ville, et tout son corps administratif et diplomatique consistoit en un secrétaire. La paix et la guerre se faisoient cependant sous son nom, près et loin, avecles Grecs, les karmates; mais sans qu'il y prît aucune part. Comme l'existence de cette cour tenoit au respect religieux du peuple, elle s'appliquoit à se distinguer par l'assiduité et l'exactitude aux pratiques du mahométisme. C'étoit aussi le centre des controverses. Mais les véritables sciences mal récompensées par le calife peu opulent, passèrem, sous Moti, de Bagdad à Alep, où elles trouvèrent un prince riche et généreux, nommé Abul-Azan

particulièest le meils'il jette, e bien et le n selon son iverselles, ination est hari soutere Jobbai, t pour lui oit par une hoitàproue dans une

les yeux.

ne le der-

de mau-

our toute

at jusqu'à

avoit ré-

at, parunées l'une

toient sur

qui a sous relles très-

oir si Dieu

idence gé-

icfi, fils de , nommée rigues, sou

Il étoit distingué par sa grandeur d'ame, sa valeur, ses connoissances, son amour pour la justice, et sa régularité à s'acquitter des devoirs de sa religion. Son palais fut le séjour des poëtes et des savans, jamais il n'en sortit un seul de sa cour, sans éprouver les essets de sa bonté

et de sa générosité.

Il régnoit en grand prince sur cette partie de l'ancien empire, dont il s'étoit fait un état florissant, pendant que le malheureux calife étoit privé même du nécessaire, par les vexations de son ěmir. Celui-ci, livré au plaisir, et incapable de faire aucune épargne pour les dépenses même les plus nécessaires, comptoit insolemment sur l'économie de Moti. Dans une circonstance où la paie manqua à la milice, il demanda de l'argent au pontife, qui se rejeta sur son impuissance. Vous feriez bien mieux, a lui dit l'émir, d'acquiescer de bonne « grâce au desir de la milice, que d'at-« tendre quelle vous force. » Cette menace épouvanta tellement le calife, qu'il vendit jusqu'aux meubles de son palais, et en remit le prix à l'émir, qui le dissipa follement. Moti occupa le siège vingt-neuf ans; dans cette honteuse sujétion. Il se démit à l'âge de soixantetrois ans, deux mois ayant de mourir.

prin plu les Aprisou proi prin

dan

mên

voir

dant soldal émitiren et l'e tent l'ils le douz

Quoccup pouve doute qui ap nouve

soixai

To

r cette il s'etoit que le iême du del son et incapour les essaires, nomie de à la paie de l'arsur son nieux, le bonne que d'atlette meife, qu'il n palais, le disle siège euse suoixante-

mourir.

d'ame,

amour

à s'ac-

n. Son

des sa-

il de sa

sa bonté

Moti n'avoit que les vertus d'un par- Tay, 44e. ticulier, et n'en laissa pas d'autres à Tay, son fils. Il lui transmit aussi l'esprit d'économie, mais qui ne lui fut pas plus utile qu'à son père. Il semble que les califes amassoient pour les émirs. Après dix-huit ans de règne, l'émir soupçonnant que les coffres du calife pouvoient être remplis, et devenir une proie assez convenable, demande au prince permission de lui rendre visite dans son palais. Tay, sans défiance, fait même préparer une fête pour le recevoir. L'émir arrive, se prosterne devant commandeur des croyans, et prend

un siége qu'on lui avoit préparé. Pendant la cérémonie, entre une foule de soldats, sous prétexte d'accompagner l'émir. S'étant rendus les plus forts, ils tirent le calife de son trône, le roulent et l'enveloppent dans un tapis, le portent hors du palais, dans un endroit où ils le forcent d'abdiquer. Il vécut encore douze ans après, et mourut âgé de soixante-treize ans.

Quelque dégradé que fut ce trône, il Kader, 45e. occupoit encore l'esprit de ceux qui calife. 991, pouvoient y avoir quelque droit, et sans doute il excitoit des desirs. Le courier qui apporta au successeur de Tay la nouvelle de son élection, le trouva ra-

Tom. 6.

contant à ses amis un songe de la nuit précédente, qui lui présageoit sa grandeur fotore. Il se nommoit Kader. Par lui, le califat revint à la famille de Moktader, dont il étoit petit-fils. Est-ce flexibilité de caractère, habitude de se plier aux circonstances, de n'être ni trop exalté par les événemens heureux. ni trop sensible aux malheurs, qui lui a fuit pousser sa carrière politique jusqu'à quarante-trois ans, et prolonger sa vie jusqu'à quatre-vingt-six? L'histoire de son règne est remplie par les actions des autres. Il faut la trier avec discernement; car un historien de ce temps, qui feuilleteroit les annales, interrogé sur ce qu'il faisoit, disoit de bonne foi : Je compile des faussetés et des bagatelles.

Un auteur a ennobli le mot bagatelle, en y joignant l'épithète morale.
On peut mettre dans ce rang, la courte
réflexion d'Aziz, calife d'Egypte. Un
poète satirique avoit composé des vers
injurieux contre son visir, dans lesquels
le prince même n'étoit pas épargné. Le
ministre en porta ses plaintes, et pria le
calife de punir l'auteur. Aziz répondit :
« Comme j'ai part à l'injure, je desire
« que vous preniez part avec moi au
« mérite du pardon que je luiaccorde. »

Le se de les thé

« s

pou

« b « ti « D

« iss

« ni

« dai « et «

« ma « vér

Pen roi du sujets , « C'es

« ne r « où j « sang « d'en

oltés a e scept e le do estallé

TARLEIUM WINGER

la nuit a graner. Par e Mok-Est-ce e de se être ni eureux, qui lui a jusqu'à r sa vie toire de tions des liscernemps, qui gé sur ce e foi : Je es baga-

morale.
la courte
pre. Un
des vers
lesquels
rgné. Le
et pria le
épondit :
je desire
moi au
ccorde. »

Le contraste de ce langage de clémence se trouve dans une proclamation, espèce de mandement de notre Kader contre les califes d'Egypte. On y voit tout le fiel théologique. Il dit que celui qui régnoit pour lors « est un homme du néant, « sorti de sa bassesse, venu comme un « champignon sur lequel puissent tom-« ber toutes les plaies et les malédic-« tions de Dieu, fils de Said, à qui « Dieu ne donne jamais de propriété! « issu d'ancêtres qui étoient l'écume du « genre humain, l'opprobre de l'huma-« nité, la peste de la société, des infà-« mes, des imposteurs. Dien veuille « danner éternellement ces réprouvés « et ces rebelles! puissent-ils être à ja-« mais maudits de ceux qui aiment la « vérité et la vertu ».

Pendant le règne de Kader, Kabus, roi du Mazanderan, sut détrôné par ses sujets, parce qu'il étoit trop sévère. « C'est un faux prétexte, leur dit-il, je « ne me trouve dans la triste situation « où je suis, que pour avoir épargné le « sang, et avoir conservé cinq ou six « d'entre vous ». Son fils, que les ré-oltés appelèrent et forcèrent de prendre e sceptre, en le menaçant s'il refusoit le le donner à un autre, quand il sut installé, alla trouver son père, se pros-

le

pa

sa

ca

un

pa

ces

ďu

COL

cin

enl

d'o

et c

troi

giga

de t

à l'E

tira

rend

de c

or,

nom

gnifi

mab

du F

cour

devo

mêm

terna à ses pieds, et lui offroit de lui rendre l'autorité, et de marcher contre les rebelles. Kabus, qui étoit alors dans un château écarté, content de ces dispositions filiales, lui dit: « J'ai fixé ici le ter- « me de mes actions et de ma vie, jouissez « de ma puissance, je vous l'abandonne». Il goûtoit dans sa retraite le plaisir tranquille que procurent les sciences à ceux qui savent les cultiver, et y couloit des jours sereins. Ceux qui l'avoient offensé ne purent croire qu'il leur pardonnoit,

et l'empoisonnèrent.

On ne sait ce qu'avoient fait les femmes à Haken, calife d'Egypte. Il les tourmenta de toutes les manières qu'il pût imaginer, leur défendit de sortir de leurs maisons, et même de se promener sur leurs terrasses. Afin qu'elles n'eussent pas moyen de désobéir, qu'elles ne pussent paroître ni dans les rues, ni dans les places publiques, il défendit de faire des chaussures à leur usage, et interdit les marchés, de peur qu'elles ne fussent obligées d'y aller. Les hommes promenoient les denrées par les rues, et les femmes les achetoient sans passer leur porte. La punition de mort suivoit cette transgression. Il étoit juste qu'une pareille tyrannie fût détruite par nne femme. La propre sœur d'Haken

er contre alors dans ces dispoéiciletere, jouissez adonne». aisir trances à ceux ouloit des ent offensé

rdonnoit,

it les femypte. Il les ières qu'il e sortir de promener lles n'eusqu'elles ne rues, ni il défendit r usage, et ur qu'elles Les homes par les oient sans n de mort étoit juste étruite par d'Haken le fit assassiner; et, afin qu'on ne crùt pas qu'elle avoit part au meurtre, de sa propre main elle poignarda les assassins.

Mamud-Gavis, de simple gouverneur du Khorasan, devint, sous le califat de Kader, un grand prince et un illustre conquérant. Il assujétit une partie de l'Inde, et trouva dans une de ces contrées un temple dont l'idole, d'une seule pierre, avoit cinquante coudées de haut. Il la brisa, lui immola cinquante mille de ses adorateurs, et enleva de ce temple douze colonnes d'or massif, toutes couvertes de rubis et d'autres vierres précieuses. Ce qu'on trouve en ore dans l'Inde de monumens gigantesques, prouve qu'en ce genre de travaux, l'Inde ne le cédoit en rien à l'Egypte. Les richesses que Mahmud tira du trésor d'un seul roi indien, rendent croyable ce qu'on lit au sujet de ces colonnes d'or. Des millions en or, en argent, en pierreries, dont le nombre étonne; des ameublemens magnifiques, des étoffes d'un prix inestimable; tout cela tomba entre les mains du Persan, sans coupférir, ainsi que la couronne de l'Indien, qui se persuada devoir être traité avec indulgence, et même que son royaume lui seroit rendu,

en récompense de ce qu'il ne s'étoit pas défendu. Mais Mahmud le détrompa cruellement, et lui donna une lecon qui doit servir à tous les princes qui, abusés par une pareille espérance, seroient tentés de se mettre à la discrétion de leurs ennemis. Il dit à ce foible monarque : « Avez-vous lu l'histoire? savez-« vous les échecs? Oui, répondit-il. « Eh bien, reprit Mahmud, y avez-« vous vu que deux rois aient régné « dans le même royaume, ou aux échecs, « que deux rois se seient trouvés sur la « même case? Comment donc, vous « qui pouviez vous défendre, avez-vous « eu l'imprudence de me rendre maître « de votre personne et de vos états »? Il l'envoya en Perse, dans Cazna, sa capitale, où il le laissa vivre, peut-être parce que sa mort étoit inutile. C'est ce que doivent peser ceux que le sort réduit à cette fâcheuse alternative de risquer la mort en se défendant, ou de la subir moins glorieuse en se rendant.

Un pauvre homme vint se plaindre à Mahmud qu'un soldat de ses troupes étoit entré la nuit dans sa maison, l'avoit maltraité, et contraint de quitter son logis, sa femme et ses enfans. S'il y revient, répond le prince, avertissezmoi. Le soldat reparoît. Le pauvre

la L'e bei avo Die que Le d'u de lun

sina «I «p «q

« n « se

« e

« p

« ei « a' « g

« qı

« de fort craig l'esti

GARLLIUM UMITERSIA

etoit pas détrompa eçon qui ii, abusés seroient étion de e monare? savezoondit-il. , y avezent régné ux échecs, vés sur la onc, vous avez-vous dre maître s états »? Cazna, sa peut-être e. C'est ce e sort réve de ris , ou de la endant.

plaindre es troupes on, l'avoit mitter son uns. S'il y vertissez-e pauvre

court au sultan. Il arrive, sait éteindre la lumière, et taille l'insolent en pièces. L'exécution faite, il fait allumer le flambeau, regarde le visage de celui qu'il avoit tué, se prosterne, rend grâces à Dieu, et demande à manger. Il n'y avoit que du pain d'orge et du vin tourné. Le prince boit, mange avec appetit, d'un air gai et content. Son hôte le prie de lui dire pourquoi il a foit éteindre la lumière, et comment il est satisfait d'un si mauvais repas. Mahmud lui répond : « Depuis que vous m'avez porté vos « plaintes, j'ai toujours eu dans l'esprit « que ce ne pouvoit être qu'un de mes « enfans qui fût assez hardi pour com-« mettre une telle insolence. Ayant ré-« solu de ne le point épargner, j'ai fait « éteindre la lumière afin de n'être « pas attendri par sa vue; mais ayant « reconnu que ce n'étoit aucun de mes « enfans, j'ai loué Dieu comme vous « avez vu; enfin, il n'est pas étonnant « que j'aie été content de ce que vous « m'avez présenté, parce que le chagrin « que j'avois de l'outrage qui vous a « été fait, m'a ôté le repos et l'appétit « depuis trois jours. » Ce prince étoit fort laid, et s'en affligeoit, parce qu'il craignoit que ce défaut ne lui fît perdre l'estime et l'amitié de ses sujets. Un

poëte lui dit: « Quand vos mœurs n'au« ront pas plus de difformité que votre
« visage, personne ne s'en plaindra ».
De ce vice physique, il tiroit une réflexion morale, proposable même aux
personnes qui ne se croyent pas laides.
En se regardant dans leur miroir, qu'elles
disent comme Mahmud: « Je remarque
« en moi tant de défauts, que j'oublie
« aisément ceux des autres ». Avant sa
mort, il avoit fixé son séjour dans l'Inde,
où il répandit avec zèle la religion mahométane.

Kayem, 46e. calife. 1030.

A Kader, succéda pacifiquement Kayem, son fils. Quarante-quatre ans de règne ne servent que de cadre à des faits d'armes, des conquêtes, des rebellions qui à peine le regardent. On peut seulement remarquer qu'une de celles-ci le chassa de sa capitale, et que le repentir de ses sujets l'y rappela. On aime à croire qu'il dut ce retour à ses vertus. Il étoit savant, doux, patient, populaire, juste, craignant Dieu, habile dans les affaires, et capable de donner d'excellens conseils. Ses ennemis l'écoutoient, et parson influence la paix se soutint dans ses petits états. Sous lui commencèrent à paroître les Turcs Seljucides, qui ont joué dans la suite un très-grand rôle. On choisira de mettre entre les événemens heureux ou tio de da que Le éto que tou gra ma mi épi

fut qui pou dan

por

de

sei,

vra

pra au l à H dor

ger

GARLE DIN DINIVERSI

Moktadi 3

47e. calife.

1077.

urs n'auque votre
aindra ».
une réême aux
as laides.
r,qu'elles
remarque
e j'oublie
Avant sa
ans l'Inde,
igion ma-

fiquement quatre ans dre à des des rebel-. On peut de celles-ci que le rea. On aime ses vertus. nt, popuabile dans nner d'exis l'écouaix se sou-Sous lui les Turcs ns la suite noisira de eureux ou malheureux de ce temps, la composition de beaucoup de livres de médecine, et la considération accordée dans les cours mahométanes, à ceux qui faisoient profession de cette science. Le fameux Avicène, qui fleurit alors, étoit médecin et poëte. Il ne lui manquoit que d'être astrologue, pour avoir tous les talens propres à se faire ami des grands. Ce médecin a été sujet à de grandes maladies, et n'étoit pas sain non plus, dit-on, du côté des mœurs; mais il écrivoit pour garantir des premières, et régler les secondes. Son épitaphe, faite par un poëte satirique, porte: que ses ouvrages de sagesse et de philosophie, ne lui avoient pas enseigné les bonnes mœurs, ni ses ouvrages de médecine, l'art de conserver sa santé.

Kayem mourut à soixante-seize ans, et fut remplacé par son petit-fils Moktadi, qui n'en avoit que dix-huit. Il a passé pour un prince brave, magnanime, respecté de ses sujets. Il étoit très-versé dans tous les rites et dans toutes les pratiques du mahométisme. Ce calife, au lieu d'un émir, fut obligé de souffrir à Bagdad un roi ou sultan, auquel il donna l'investiture. Ce n'étoit que changer le nom de celui qui le dominoit.

Moktadi étoit très-charitable, et aimoit les gens de bien et les savans. La connoissance qu'il avoit des lois lui servit à réformer plusieurs abus, pendant un règne de dix-neuf ans. La cour de ce calife n'étoit pas réduite, comme celle de ses prédécesseurs, à une stricte économie. On parle des fêtes données à l'occasion de son mariage, qui surpasserent en magnificence tout ce qu'on avoit pu voir en ce genre. On employa, dit-on, au dessert seul, quatre-vingt mille livres de sucre. Tout le reste fut servi avec la même profusion. Moktadi mourut subitement, âgé de trente-neuf ans.

Mostadher, 48e. calife. 1094.

Son fils, Mostadher, fut aussitôt reconnu calife; mais il n'en reçut tous les droits que par le consentement de Barkiarok, l'émir, roi ou sultan de Bagdad, car il avoit tous ces noms. Il installa le calife, qui réciproquement l'investit de la puissance, et lui donna le titre de colonne et appui de la religion, et ordonna qu'on priât pour lui dans les mosquées. Il paroît que ces prières nominales étoient une espèce de consécration qui rendoit légitime auprès du peuple le pouvoir des chefs de la police et des armées. Le calife de Bagdad étoit le dispensateur de cette grâce, que les

so tid so prils un ap de pas sar ses des sor hite

les
tad
cali
rut
gu'
pas

dar

la p

do

tab

dor

et a con son II h

GARLETUN UNITERIOR

et aimoit
. La conui servit à
ndant un
our de ce
nme celle
tricte écolonnées à
ui surpasce qu'on
employa,
atre-vingt
e reste fut
. Moktadi
cente-neuf

reçut tous reçut tous recut tous rement de sultan de sul

souverains de Damas, d'Alep, d'Antioche, et même d'Egypte et de Perse, sollicitoient auprès de lui, quoiqu'ils prissent aussi le nom de califes; mais ils reconnoissoient en celui de Bagdad une prééminence. On voit qu'il étoit appelé comme arbitre dans les traités de ces princes rivaux. Leurs accords se passoient devant lui, et il y donnoit la sanction. Sans doute on reconnoissoit ses peines; et c'étoit peut-être là une des branches les plus importantes de son revenu. Aussi paroît il que la qualité qu'on desiroit dayantage en lui étoit celle de conciliateur, d'homme babile dans la connoissance des lois, d'ami de la paix. Il étoit aussi à desiner qu'il fût doux, insinuant, qu'il se rendît respectable par ses mœurs, afin que l'estime donnât du poids à ses décisions. Ce sont les vertus qu'on reconnoît dans Mostadher. Il les fit briller sur le siège de calife, pendant vingt-cinq ans, et mourut à quarante-deux.

Son fils, Mostarshed, redonna quel-Mostarshed, qu'éclat au trône du calife. Il ne se laissa pas maîtriser comme ses prédécesseurs, et agit par lui-même. Il n'eut point recours à d'autres pour soumettre Hasan, son frère, qui ambitionnoit sa dignité. Il battit ses troupes, le fit prisonnier, et

((

((

((

((

((

ta

au

av

ap

sa

en

for

po

nei

sen

loi

hec

que

voi

éto:

tou

tasi

obli

le la

 $\mathbf{d}\mathbf{u}$ 

véci

de l

dad

la P

lui pardonna. Chose étonnante! On vit le calife de Bagdad à la tête d'une armée, non-seulement exercer dans sa ville une autorité indépendante, mais prétendre encore l'étendre sur des princes qui croyoient ne lui devoir que de la préférence. Il eut la hardiesse de priver Masûd, prince Seljucide, des prières publiques, ce qui étoit une espèce de déposition, et de soutenir sa sentence par les armes. Il est vrai qu'il succomba; mais ce fut après plusieurs victoires qui lui ont fait la réputation de prince guerrier. Dans sa disgrâce même, et tombé entre les mains de son ennemi, il se fit respecter. Masúd en vint à un traité; mais ce n'étoit qu'un moyen de couvrir l'attentat qu'il méditoit. Mostarshed se trouva assassiné dans sa tente; où il étoit sous la sauve-garde de Masûd, sans que celui-ci paroisse avoir pris aucune mesure pour punir un tel crime. Le calife étoit âgé de quarante-quatre ans, et en avoit régné dix-sept. On lui donne le talent rare de savoir dire beaucoup de choses en peu de mots.

Rashed, 50e. calife. Masúd permit que Mostarshed fût remplacé par Rashed, son fils; mais comme il craignoit que ce jeune prince ne vengeât la mort de son père, il lui fit signer un écrit conçu en ces termes:

« Si j'assemble jamais des troupes, si « je sors de Bagdad, si je fais jamais « périr quelques-uns de ceux qui sont « attachés au sultan Masúd, je me dé-« pose moi-même ». Le cas prevu ne tarda pas à arriver. Masûd demanda au calife une somme qu'il prétendoit lui avoir été promise. Celui-ci refusa, et appela des troupes des provinces voisines à son secours. Masúd l'assiégea dans sa capitale. La mésintelligence se mit entre les auxiliaires, et le pontife étant fort pressé, se trouva très-heureux de pouvoir échapper par la fuite à son ennemi. Masúd entra dans Bagdad, assembla les juges et les docteurs de la loi, et leur remit l'engagement de Rashed. Il ne fut pas question d'examiner quel étoit l'aggresseur ; et si Masûd n'avoit pas provoqué le pontife. Masûd étoit le plus fort. Rashed fut déposé tout d'une voix, n'ayant siégé qu'un an.

La même assemblée proclama Mok- Moktasi, 51e. calife. tasi, oncle du déposé. Comme il avoit obligation de son élection à Masûd, il le laissa le maître, et ne se mêla point du gouveruement tant que ce sultan vécut; mais après sa mort, il s'empara de l'autorité, non-seulement dans Bagdad, mais dans une grande étendue de la Perse et de l'Arabie, que Masûd avoit

rshed fût ils; mais ne prince re ; il lui s termes:

! On vit

l'une ar-

dans sa

te, mais

des prin-

r que de se de pri-

des priè-

ne espèce

sentence

accomba; toires qui

nce guer-

et tombé

i, il se fit

in traité;

le. couvrir arshed se

te; où il

Masúd,

voir pris

tel crime.

ite-quatre t. On lui

lire beau-

gouvernée. Son règne, qui dura vingtquatre ans, fut heureux et glorieux. Il mourut à soixante et six ans, estimé et regretté des peuples.

m

fli

às

E

Ba

me

vé

en

 $\mathbf{b}\mathbf{u}$ 

COL

reg

son

ent

dan

par

Visi

pers

cer

Ils e

Mo

dres

« ve

« na

Mostaujed, 52e. calife. 1160.

Plusieurs années avant sa mort, Moktasiavoit déclaré calife son fils Mostaujed, qui sut reconnu sans obstacle, et gouverna onze ans paisiblement. Avec lui négna la justice. Le trait suivant en est une preuve. Il avoit fait mettre en prison un homme convaincu d'être calommiateur. Un grand de sa cour lui offrit deux mille pièces d'or pour la délivrance de ce prisonnier. Le calife répondit: « Remettez entre mes mains un « autre homme qui ait les mauvaises « qualités de celui-là, et moi je vous en « compterai dix mille; car je souhaite « extrêmement purger mes états de « cette peste». Il mourut à l'âge de cinquante-six ans, assassiné, à ce qu'on croit, par son chambellan, qui craignoit sa justice.

Mostadi ; 53e galife.

Le lendemain, les officiers du palais et les principaux de la cour reconnurent Mostadi, fils de Mostaujed, et le proclamèrent, au grand contentement du peuple, qui connoissoit ses bonnes qualités. Ses sujets ne furent pas trompés dans leurs espérances. Il se distingua comme son père par sa justice, et

Bank/

46

stimé et t, Mok-Mostautacle, et nt. Avec ivant en ettre en l'être caur lui ofr la délicalife remains un mauvaises e vous en souhaite états de ge de cince qu'on

a vingt-

ieux. Il

du palais reconnujed, et le lentement es bonnes pas tromse distinustice, et

craignoit

plus que lui par une extrême charité. L'autorité légitime des souverains pontifes musulmans, fint réunie en sa personne, par l'abolition des califes Fatimites en Egypte. Il n'eut aucune part à cette révolution. Elle arriva par le conflit entre les grands du pays, qui aspiroient à la souveraineté. Ils cherchoient às'acquérir un droit aux yeux du peuple. En recevant l'investiture du calife de Bagdad, ils cessoient d'être califes euxmêmes. Tel fut le célèbre Saladin, qui vécut du temps de Mostadi. On compte encore beaucoup d'autres chefs de tribus, généraux d'armées, guerriers et conquérans qui s'illustrèrent sous son regne.

Il se débarrassa fort adroitement d'une émeute dangereuse, excitée par Kimar, son général, qui haïssoit le visir, et qui entreprit de le faire périr. Il le manqua dans sa maison, qu'il avoit fait investir par les troupes qu'il commandoit. Le visir gagna le palais du calife. Kimar persistant dans son dessein, fait avancer ses soldats vers le palais impérial. Ils étoient suivis d'une foule de peuple. Mostadi paroît sur son balcon, et s'adressant à la multitude, lui dit: « Vous « voyez l'insolence de Kimar, qui vient « me défier jusques dans mon palais;

« pour le punir, je vous abandonne « tous ses biens ». Le peuple entendant que le pillage lui étoit permis, se précipite vers la maison de Kimar. Les soldats le suivent pour la garantir. L'émeute finit, et le visir est sauvé. Mostadi mourut à trente ans, après en avoir régné dix.

Nazer, 54e.

Nazer, fils de Mostadi, fut élu à la calife. 1180 place de son père par les soins du visir. qui engagea les grands de la cour et les principaux de Bagdad à lui prêter serment de fidélité; mais le crédit de ce ministre ne s'étendit pas jusques sur le petit peuple. Le visir gouvernoit trèssagement, et étoit distingué par sa probité, sa tempérance et sa vertu. Jamais il n'avoit fait de tort à personne dans ses biens ni dans sa réputation; cependant, sans qu'on en sache le motif, il fut victime de la fureur de la populace, qui le massacra, et traina ignominieusement son cadavre dans les rues. Le jeune calife n'avoit ni la fermeté, n' la force de son père pour s'opposer à cette violence; d'ailleurs il paroît avoir été de caractère à tout sacrifier à son repos. Son règne est la date des exploits de Saladin, de la guerre la plus animée du temps des croisades, de l'irruption des Mogols dans la domination musulmane,

qu  $G_{\ell}$ un am dé que say

auc SOM ran

favo sans fast chè

sanc her, le ju prisc mou pour quan ( à « so Justi sèrer n'avo qu'u

Bi père

de ne

ndonne ntendant se précies soldats L'émeute di moupir régné

t élu à la du visir. our et les rêter serdit de ce ues sur le noit trèsar sa protu. Jamais nne dans n; cepenmotif, il populace, nominieus rues. Le eté, nr la ser à cette avoir été son repos. xploits de animée du uption des

usulmane,

qui prépara les conquêtes du fameux Gengiskan, sans que Naser en ait perdu un moment de sa chère tranquillité. Il amassoit des trésors immenses, qu'il dépensoit pour ses plaisirs, et aussi pour quelques établissemens utiles. Mais les savans, qu'il considéroit peu, n'y eurent aucune part. Il vécut dans cette apathie soixante et dix ans, dont il régna quarante-sept. Cet état d'indolence n'est pas favorable à la gloire d'un prince; mais sans doute il est préférable aux succès fastueux de l'ambition, souvent trop chèrement payés par les peuples.

Le vieux calife rès-jaloux de sa puissance, après l'avoir partagée avec D'Haher, son fils, le trouvant trop hardi, et le jugeant entreprenant, le fit mettre en prison. Il y étoit encore lorsque son père mourut. On délivra ses mains des fers, pour y mettre le sceptre. Il avoit cinquante ans. « Hélas, dit-il, il n'est guère « à propos d'ouvrir la boutique sur le « soir ». Mais sa générosité, ses actes de justice, les bienfaits qu'il répandit, causèrent beaucoup de regrets de ce qu'il n'avoit pas pu l'ouvrir plutôt, et de ce qu'une mort prompte la ferma au bout de neuf mois.

Bien différent de Nazer, son grand-Mostanser, père, Mostanser, fils D'Haher, mar- 55e. calife.

D'Haher, 55e. ealife. Ø.

Mark!

Cal.

Exel!

qua beaucoup d'estime, et de considération pour les savans. Il fit bâtir un collége, le plus magnifique qui ait jamais été construit dans les états Musulmans, soit par l'etendue et la beauté de l'édifice, soit par les reveaus. Il j établit quatre professeurs, un pour chaque secte orthodoxe de Musulmans. Trois cents élèves y étoient instruits, no arris et entretenus. Il y avoit un apothicaire et un médecin gagés. Par une galerie qui joignoit à son palais, Mostanser alloit souvent examiner ce qui se passoit, et écouter derrière des jalousies, les leçons des docteurs.

Si les libéralités faites au hazard sont ordinairement mal appliquées, et blamables, on ne peut louer une générosité de Mostanser, exercée bizarrement à l'égard des habitans de Bagdad. Voyant du haut de son palais sécher des vêtemens qu'ils avoient fait blanchir pour assister à une fête qu'il devoit donner, il se formalisa de ce qu'ils n'en préparoient pas de neufs. On lui répondit qu'ils n'avoient pas le moyen de s'en procurer. L'empereur iait faire des balles d'or qu'il distribue à ses courtisans, et de la galerie du palais, les tire avec eux sur les terrasses où il voyoit des habits exposés. Visitant ve jour son trésor,

il d'a «

**((** 

« ! « !

« h « h

un tan prin sidé

les e les l ron R

sans indo lifes dans charge sur of peints of the control of the co

enner

tares

considébâtir un ait jamais sulmans, de l'édi-† établit quesecie rois cents corris et hicaire et alerie qui ser alloit passoit, et les leçons

azard sont s, et blagénérosité rrement à ed. Voyant des vêtechir pour it donner, en préparépondit n de s'en e des balles rtisans, et e avec eux des habits na trésor, il trouva une citerne pleine d'or et d'argent. « Plût à Dieu, s'écria-t-il, que « je vécusse assez long-temps pour em-« ployer tout cet or et cet argent. J'ai « entendu, lui dit un courtisan qui « l'accompagnoit, votre aïeul le calife « Nazer, dire à l'occasion de cette ci-« terne, à laquelle il s'en manquoit de « deux brasses qu'elle ne fût pleine : « plût à Dieu que je pusse assez vivre « pour la remplir ». On ne sait s'il eut un but utile en accumulant; mais Mostanser, s'il prodigua, ce fut en grand prince, en distribuant des sommes considérables aux pauvres, faisant réparer les écoles, les mosquées, les chemins et les hôpitaux, pendant un règne d'environ dix-sept ans.

Rarement les révolutions arrivent sans avoir été précédées par des règnes 57c. calife. indolens. On a vu que les derniers califes ne songeoient qu'à jouir du repos dans les bras de la mollesse. Ils se déchargeoient des soins du gonvernement sur des visirs et des généraux, qui à peine surveillés, devenoient les maîtres. Tranquilles dans leurs palais, ces califes entendoient gronder au loin le tonnerre lancé sur leurs frontières par les ennemis du dehors, sur-tout les Tartares, persuadés que l'orage ne viendroit

Mostasem,

William !

jamais jusqu'à eux. Cependant Mostanser, père de Mostasem, qui lui succéda, prit quelques précautions contre les hordes qui le menacoient. Il garnit de machines les murs de Bagdad, et fit montre de quelque résistance; mais Mostasem, quand on lui proposa de se mettre à la tête de son armée, et d'aller jusques dans le Khorasan au-devant des Tartares, répondit : « Bagdad me suffit, « les Tartares ne m'envieront point cette « ville et son territoire. Je leur aban-« donne toutes les autres provinces. « Ils ne m'attaqueront pas ici, et res-« pecteront du moins le lieu de ma « résidence ». Mais l'ennemi ne se contente pas toujours de la part qu'on lui fait.

Bagdad étoit alors la plus riche ville de l'univers. Húlacú, général d'une armée de Tartares, après avoir promené ses troupes sur tous les lieux de la Perse et de la Babylone qui lui offroient quelque butin, rôdoit autour de cette ville, comme un chasseur autour de sa proie. Il paroît qu'il y avoit des intelligences. Mostasem étoit trahi par son propre visir, en qui il avoit une confiance aveugle; mais ce ministre avoit juré la perte de son maître, parce que ce prince se montroit contraire à la secte

qu ava sor ses de il é rois pro do pêc prin alor mer que pass et d Lors seme rasse déto a les

rasse Ce fense troup de ce furen dans

« da

« sei

«à c

Mostansuccéda, ntre les garnit de d, et fit ce; mais osa de se et d'aller evant des me suffit, oint cette eur abanprovinces. i, et resu de ma ne se conqu'on lui

riche ville éral d'une r promené eux de la i offroient r de cette tour de sa des intellini par son une conistre avoit parce que e à la secte

que le visir protégeoit. Le calife étoit avare et vain. Le traître qui connoissoit son foible, lui conseilla de licencier ses troupes, par la raison qu'elles lui devenoient inutiles, dans un temps où il étoit craint et respect par tous les rois et tous les princes qui faisoient profession de l'islamisme. Ces espérances dont Mostasem se laissoit bercer, n'empêchoient pas Hûlacû d'avancer. Les principaux seigneurs de la cour allerent alors trouver le calife, l'exhortèrent vivement à quitter ses femmes, ses eunuques, ses oiseaux pour lesquels il étoit. passionné, sa chère indolence enfin. et de penser sérieusement à ses affaires. Lorsqu'en conséquence de ces avertissemens, il montra au visir l'envie de rassembler son armée, le perfide l'en détourna : « Quand mome, lui dit-il, a les Tartares et les Mogols entreroient « dans la ville, les femmes et les enfans « seuls seroient en état de les assommer « à coups de pierres de dessus les terrasses de leurs maisons ».

Cependantil fallut en venir à une défense régulière. L'empereur leva des troupes, et les mit sous la conduite de ce même visir, qui le trahissoit. Elles furent battues, et presque toutes noyées dans l'Euphrate, qu'Hûlacû avoit dé-

tourné sur leur camp. Le général se sauva presque seul. Quand la nouvelle en fut portée au calife, il dit : « Dieu « soit loué, le visir est sauvé ». Le malheureux ne perdit ses espérances que lorsque, après plusieurs assauts, le Tartare se rendît maître de la ville. Lorsqu'il y entroit, le calife se présenta avec des vases où étoient les pierreries et les joyaux d'un prix inestimable, que ses ancêtres avoientaccumulés pendant une longue suite d'années. Húlacú les distribua aussitôt aux principaux officiers de son armée.

Jamais calife n'avoit été si fastueux que Mostasem. Son orgueil étoit excessif. Les plus grands princes musulmans avoient de la peine à obtenir accès auprès de lui; et dans ces occasions, il affectoit un luxe et une magnificence cu'aucun de ses prédécesseurs n'avoit montrés. Lorsqu'il sortoit, il portoit ordinairement un voile, pour s'attirer plus de respect de la part des peuples, qu'il n'estimoit pas dignes de le regarder. La foule étoit si grande, que les rues et les places étoient trop étroites, et qu'on louoit chèrement les fenêtres et les balcons pour le voir passer. Ce fut par ces mêmes rues, sous les yeux de ce même peuple, qui sans doute ac-

com Tari enfe rit. aussi tion avoid ne p forer toute cents à leu cida. Bagd rèren périt ! rente. ze. I! me ca sulma en Es ce titr sujets sulmai

calife

seur de

dans la

cing c

MINOS !!

The same

FSC |

néral se nouvelle « Dieu é ». Le nces que s, le Tarenta avec ies et les que ses dant une lacit les aux offi-

fastueux oit excesnsulmans cces ausions, il nificence s n'avoit l portoit s'attirer peuples. le regarque les étroites, fenêtres asser. Ce les yeux oute accourut à ce spectacle, que le cruel Tartare sit traîner l'infortuné calife, enfermé dans un sac de cuir, où il périt. Il lui infligea, dit-on, ce supplice aussi humiliant que barbare, en punition de son orgueil. Plusieurs de ses fils avoient été tués dans les assauts, où il ne parut jamais lui-même. Les autres forent présentés au vainqueur, avec toutes ses femmes, au nombre de sept cents, et trois cents de ses eunuques à leur service. On ne sait ce qu'il en décida. Il permit à ses troupes de piller Bagdad pendant sept jours. Elles en tirèrent des richesses immenses. Ainsi périt le dernier des califes à l'âge de quarente-six ans, après en avoir régné seize. I! étoit reconnu pour seul et légitime calife, et souverain pontif des Musulmans. Quoiqu'il y ent en Afrique et en Espagne des princes qui prenoient ce titre, ce n'étoit qu'à l'égard de leurs sujets immédiats, et non des autres musulmans, qui ne reconnoissoient que le calife de Bagdad pour légitime successeur de Mahomet. Cette dignité resta dans la branche des Abassides, environ ring cent yingt-trois ans.

## TURCS.

Tures, entre les Kalmouks, la Grande-Bucharie et la mer Caspienne.

Si les Arabes, par leurs conquêtes militaires et religieuses, se sont étendus dans les trois parties du monde connu, les Turcs, non moins actifs et aussi enthousiastes, ont fondé un empire presqu'aussi grand, et se sont mis quelquefois à la place des Arabes. Nous avons dejà parlé de leur origine selon les Persans, qui les font venir des environs de la mer Caspienne. Les Chinois les font partir d'un grand désert près de la Corée; ce qui mettroit leur berceau dans des pays hien éloignés l'un de l'autre. Les uns les font Scythes d'origine, les autres Huns et Tartares; mais ils ne sont un peu connus, que depuis qu'ils ont habité le Turkestan, grande contrée de la Tartarie, dont les bornes ont extrêmement varié. Lorsque les Turcs ont commencé leurs incursions, elle se resserroit entre le pays des Kalmouks, la grande Bucharie, et la mer Caspienne. C'est un pays plat, fertile, bien arrosé, qui a éte couvert de très-belles villes. On découvre encore dans quelques-unes

des de

en e Les avo den nier soni des soie et de chev respe chan la ter d'eux de l'a sans e

norab leurs : sens e « Tar

ractè

Ils on

« le 1 encore tre pr

« scie

« doéi « le tr

2

des restes imposans de leur grandeur et

de leur magnificence.

Les auteurs divisent les anciens Turcs en deux classes, selon leur genre de vie. Les uns habitoient dans des villes, et avoient des demeures fixes. Les autres demeuroient sous des tentes, à la manière des Arabes. C'est de ceux-ci que sont descendus les Turkomans, père des Ottomans actuels. Ils ne reconnoissoient qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, auquel ils sacrificient des chevaux, des bœufs et des moutons. Ils respectoient l'air, l'eau et le feu, et chantoient des hymnes en l'honneur de la terre. Leurs prêtres passoient auprès d'eux pour avoir quelque connoissance de l'avenir. Les écrivains arabes et persans donnent mauvaise idée de leur caractère, qu'ils font brutal et grossier. Ils ont à ce sujet des proverbes peu honorables and Tures. On trouve dans leurs anciens livres un distique dont le sens est : « Quand même un Turc ou un s ont com-« Tartare, excelleroit en toute sorte de se resser-« sciences, la barbarie forme toujours nouks, la « le fond de son caractère ». Ils ont Caspienne. encore assezsouvent à la bouche cet auen arrosé, tre proverbe: Quand un Turc seroit villes. On « docteur de la loi musulmane, on peut lques-unes « le tuer sans scrupule ». Cette espèce Tom.6

étendus connu, aussi enpire presquelqueous avons n les Pervirons de is les font de la Coceau dans de l'autre. igine, les ils ne sont qu'ils ont ntrée de la t extrême-

onquêtes

d'arrêt de mort vient des mauvais traitemens que les Persans ont souvent essuyés de cette nation dans les guerres. Les Arabes n'en ont pas été non plus exempts. Et on peut dire que ce caractère primitif domine dans la populace, qui est jusqu'à nos jours séditieuse et insolente. Ce peuple s'est toujours distingué par sa bravoure. En général les Turcs qui ont conservé la pureté de leur origine, ont l'air altier, et paroissent faits pour la guerre.

Turcs Seljucides.

Outre les empires que les Turcs ont fondés en Tartarie, ils ont établi quatre grandes monarchies dans le midi de l'Asie : les trois premières possédées par des princes d'une même famille, nommée Seljucides; la quatrième soumise aux princes de la famille d'Othoman, ou Osman, et à leurs successeurs. Les Seljucides tirent leur origine de Seljusk, fils de Dekak, principal officier d'un prince des ribus turques qui habitoient les bords de la mer Caspienne. Seljusk eut plusieurs enfans qui devinrent trèspuissans en amis, et très-riches en terres et en troupeaux. Il avoit embrassé le Mahométisme. Ses descendans l'imitèrent. Cette religion les rendit suspects à leurs compatriotes du Turkestan; mais aussi elle leur mérita la confiance

des gar cor

nou env mai mar Tur firer le co a ét l'Ira: qui c trave périt deho famil part natur que, et civ très-e et aux

All céda ent se éclata d'autr à Ron

ans.

traitent esuerres. n plus caracoulace, euse et urs diséral les é de leur

roissent

urcs ont li quatre: midi de édées par e, nomsoumise man, ou Les Sel-Seljusk, cier d'un abitoient . Seljusk rent trèsen terres brassé le s l'imitesuspects arkestan; confiance des califes de Bagdad qui en firent leur garde ordinaire; et en entretinrent des corps nombreux dans leurs armées.

Le calife Kayen les opposa, comme Togrol-Bek, nous avons vu, au sultan Kasud, qui ier. sultan. envahissoit ses états, et leur recommanda la défense des terres des Musulmans. Ce fut à cette occasion, que les Tures entrèrent dans le Korasan, en firent la conquête, et s'y établirent sous le commandement de Togrol-Bek, qui a été le premier sultan Seljudice de l'Iran ou de la Perse. Pendant son règne, qui dura vingt-six ans, il essuya peu de traverses, et eut toutes sortes de prospérités: victoires sur les ennemis du dehors, paix intérieure, union dans sa famille, considération et respect de la part de ses voisins. Il étoit d'un bon naturel, sage, prudent, grand politique, et malgré les occupations militaires et civiles, qui rouloient toutes sur lui. très-exact aux pratiques de sa religion et aux jeûnes. Il a vécu soixante-dix ans.

Alp-Arslan, son neveu, qui lui suc- Alp-Arslan; céda parce qu'il n'avoit pas d'enfans, 2e. sultan, eut ses vertus et tout son bonheur, plus éclatant encore; car, outre beaucoup d'autres victoires, il donna des chaînes à Romain, empereur de Constantinople,

wired.i)

A stories

et les lui ôta. Quand on lui présenta le prisonnier, il lui dit: « Qu'auriez-vous « fait de moi, si j'étois tombé entre vos « mains?» Romain, avec une franchise qui tenoit plus de la morgue que de la vraie grandeur, lui répondit : « Je vous « aurois fait subir quelque châtiment « honteux. - Et moi, reprit le Turc, « je vous donne la liberté ». Cette générosité fut accompagnée de manières honnêtes. Il le renvoya sans même garder d'ôtages pour sa rançon. Avant la bataille, il avoit offert la paix à des conditions raisonnables. Se voyant refusé, il fit en présence de son armée, de ferventes prières à Dieu, se parsuma, se mit en blanc, et dit : « Si je suis tué, « cet habillement me servira de drap mortuaire ». Il jeta son arc et ses flèches, prit son sabre et un sceptre de fer; et empoignant la queue de son cheval, sauta dessus, comme firent tous ses gens à son exemple. On remarque cette action, qui est peut-être l'origine de la coutume des Musulmans, de prendre une quene de cheval pour enseigne.

Ce prince si sage mourut par sa faute, et le reconnut. Irrité de la résistance d'un brave homme, nommé Kothual, qui s'étoit défendu pendant plusieurs

Jou lai illsor qu' con role trai mer àq mai « H « es « co un le jeter donn lent a le ma

Se cenx « vie « m'a

bless

massa

« mo « mé

« pas

« der

« just

Maryard #1

MINNS.

enta le z-vous tre vos anchise ie de la Je vous âtiment e Ture, ette génanières me gar-Avant la des conrefuse, , de feruma, se uis tué, de drap s flèches, de fer; n cheval, tous ses que cette rigiue de prendre seigne. sa faute, résistance Kothual, plusieurs lours dans une forteresse, qu'Alep-Arslan comptoit prendre d'emblée, quand il l'eut forcé de se rendre, il sit au prisonnier des reproches sur la témérité qu'il avoit eue de résister à une armée comme la sienne, et le maltraita de paroles. Kothual, qui s'attendoit au contraire à des louanges, lui pond fière-ment. Le sultan ordonne q Vattache à quatre pieux, par les preds et les mains, pour le faire mourir cruellement: « Homme indigne, s'écrie Kothual, « est-ce là le traitement que mérite ma « conduite »? Il tire en même temps un long couteau de sa hotine, et veut se jeter sur le sultan. Qu'on le laisse, ordonne Alep-Arslan, qui étoit un excellent archer. Il lui décoche une fleche, et le manque. Kothual parvient à lui , le blesse mortellement, et est sur-le champ massacré.

Se trouvant près de sa fin, il dit ceux qui étoient présens: « Je me sou- « viens aujourd'hui de deux avis que « m'a donnés autrefois un sage vieillard, « mon maître. Le premier, de ne jamais « mépriser personne; le second, de ne « pas s'estimer trop soi-même. J'ai « péché contre ces deux avis les deux « derniers jours de ma vie, et j'en suis « justement puni. Hier, regardant mes

« troupes, je crus qu'il n'y avoit dans « le monde aucune force capable de me « résister, ni aucun homme sur la terre « qui osât m'attaquer. Aujourd'hui, dé-« fendant à mes gardes d'arrêter cet « homme qui venoit à moi le couteau à « la main, je me suis persuadé que j'au-« rois assez de force et d'adresse pour « m'en défendre moi seul; mais je m'a-« perçois à présent qu'il n'y a ni force, a ni adresse contre le destin. ». Il fut enterré dans une ville nommée Maru. On mit sur son tombeau cette épitaphe simple: Vous tous qui avez vu la grandeur d'Alep-Arslan élevée jusqu'aux cieux, venez à Maru, etvous la verrez ensevelie sous la poussière. Il régna neuf ans, et en vécut quarantequatre.

Malek Shah 3e. sultan. 1072.

En montant sur le trône à la place de son père, Malek Shah eut à appaiser les révoltes de ses oncles. Elles ne l'empêchèrent pas d'étendre ses états. Il revint dans le Turkestan, d'où étoient partis ses ancêtres, et le réunit à son empire comme une propriété qui n'auroit pas dû en être séparée; mais un petit peuple, confiné dans un coin de l'Irak persienne, éluda ses efforts. On ne sait quel étoit le principe du fanatisme des Balhaniens, plus connus sous le nom

eur d'e l'oı de enr prê qu'i mes que de l d'eu poig autr qu'i « po « qu

quill
Ce
dans
distin
espri
nua l
répar
et les
perbe
séjou

cides

« pr

men

Miles II

minis,

oit dans e de me la terre hui, déêter cet outeau à que j'ause pour is je m'ani force, ». Il fut e Maru. épitaphe lagranısqu'aux laverrez Il régna quarante-

a place de a appaiser s ne l'emetats. Il ph étoient mit à son qui n'aumais un coin de rts. On ne fanatisme ous le nom

d'Assassins. La vie n'étoit rien pour eux : ils s'exposoient avec une espèce d'empressement, non-seulement par l'ordre de leur chef, mais à l'invitation de quiconque vouloit se défaire de ses ennemis. C'étoient des assassins tous prêts et déterminés. Malek Shah, voyant qu'il s'agrandissoient, leur envoya un message menaçant. Le chef fit appeler quelques-uns de ses gens en présence de l'ambassadeur, et commanda à l'un d'eux, quiétoit un jeune homme, de se poignarder; il le fit sans balancer: à un autre, de se précipiter du château, ce qu'il exécuta sur-le-champ. « Allez rap-« porter à votre maître, dit-il à l'envoyé, « que j'ai soixante - dix mille hommes « prêts à m'obeir, comme ceux que « vous venez de voir ». Cet avertissement suffit au sultan; il les laissa tranquilles.

Ce prince étoit bien fait, et régulier dans ses mœurs, sage, libéral, vaillant distingué par les belles qualités de son esprit, sa droiture et sa piété. Il diminua les impôts, réprima les vexations, répara les ponts, les grands chemins et les canaux, fit bâtir un temple superbe à Bagdad, parce que c'étoit le séjour du calife, dont les princes Seljucides se disoient les lieutenans, quoi-

qu'ils y sussent plus maîtres que lui. Sa capitale étoit Ispahan. Il y mourut à l'âge de trente-sept ans, après un règne de vingt, laissant la réputation d'un prince généreux, magnisque, la terreur des méchans, et le protecteur des innocens. Il aimoit les sciences, présida à la résorme du calendrier, et inventa les intercallations de l'année bissextile.

Barkiarok , 4e. sultan.

Malek Shah laissa quatre fils, et déclara son successeur Mohammed, le dernier, qui n'avoit pas vingt-deux ans, au préjudice de Barkiarok, l'aîné; préférence accordée sans doute aux instances de Turkan Khatun, mère de Mohamed, et aux conseils du visir, qui aimoit mieux voir régner un jeune homme. On ne sera pas surpris que la guerre civile s'élevât entre les frères. Les oncles, frères du défunt, soutinrent à main armée leurs prétentions à l'empire; mais Barkiarok l'emporta, étant reconnu par le calife de Bagdad, dont le suffrage mettoit le sceau de légitimité entre les concurrens. En donnant ce droit, il ne donnoit pas la paix. Barkiarok même sut sorcé de se prêter à un partage avec Mohammed, son frère, et mourut à l'âge de trente-cinq ans, après un règne de treize ans fort agité.

sen
Ma
ans
une
vah
d'an
terr
reve
dan
et l
mea

clén

mer Ma

par laiss

Ira

curre frère drier, et e l'année ils, et déed, le dereux ans, aîné; préaux ins-, mère de du visir, un jeune pris que la les frères. soutinrent ns à l'emorta , étant dad, dont e légitimité onnant ce x. Barkiarêter à un on frère, et ans, après gité.

e lui. Sa

nourut à

près un

putation

figne, la

rotecteur

ciences,

En présence des grands qu'il sit as- Mohammetsembler, il nomma pour successeur 5e et 6e. sul-Malek Shah, son fils, âgé de quatre sans, 1104. ans; mais Mohammed qui avoit déjà une partie du royaume, se disposa à envahir le reste. Il se présenta encore d'antres oncles et des cousins, qui alternativement eurent des succès et des revers; de sorte qu'un jour, on prioit dans la mosquée de Bagdad pour l'un, et le lendemain pour l'autre. Mohammed, cependant avoit la meilleure part; mais il mourut à trente-six ans, après en avoir régné douze. Prince grave, juste, clément, éloquent, qui laissa avec d'immenses trésors, le royaume entier à Mahmud. Ce jeune prince sut dépouillé par un de ses oncles, nommé Sanjar. Il laissa cependant à son neveu les deux Iraks, persienne et arabique; on ne sait si ce fut à titre de possession, ou de gouvernement.

Mais après la mort de Sanjar, Mah-Manulu, 7e. mud s'empara de tous ses états, qui lui 8e.1130. Masfurent disputés par Massud, son frère. sud, ge. 1134. sultans de l'I-Aucontraire, Togrol, son autre frère, lui ran ou Perse. resta fidèle; et Mahmud en récompense mourant jeune, lui laissa sa couronne. Massûd se représenta encore en concurrence, et ent le bonheur que son frère Togrol mourût. Il réunit ainsi tous

MOU. Marri .

MUNICIPAL STREET

#2 101 '

Miles (

William of

207 3

# 125 F 195

Billin!

WHAT.

les états, régna dix-neuf ans, et mourut à quarante cinq. Massúd toujours victorieux, traitoit assez mal les califes, quoiqu'on lui donne de la piété. Il étoit juste, généreux, méprisoit les richesses qu'il distribuoit libéralement. Son choc étoit terrible dans une bataille. Il attendoit un lion, et le tuoit d'un seul coup.

Pendant cinquante-cinq ans qui s'écoulèrent depuis Massûd, neuvième sultan, jusqu'à Togrol II, quatorzième sultan de l'Irak Persan, et le dernier des Seljucides, ce royaume ressenut des secousses perpétuelles, qui annoncoient une chûte entière. Non-seulement les parens, frères, oncles, cousins, se disputoient la couronne, mais les califes de Bagdad, qui avoient repris l'autorité, donnoient le sceptre, le reprenoient, et augmentèrent la confusion. Les grands ne s'oublièrent pas dans ces désordres. Attachés tantôt à un prince, tantôt à l'autre selon leurs intérêts, ils les déposoient et les remettoient en place, souvent victimes eux-mêmes des intrigues formées contre leurs souverains. La plupart de ces princes moururent de mort violente. Avec Togrol, assassiné lâchement par un homme qu'il avoit obligé, finit en 1193, le règne des Seljucides, dans l'Iran ou la Perse. Ces

la la la lité pou de la auto leur cipa

sard

pire

Aer

nie c

ans,
sait l

tite p

le Sc

avoit
sique
princ
lière
ont i

aux i

ce pe

royau la Ph neure mant Euxii et moutoujours califes, Il étoit ichesses on choo ll attenal coun. qui s'éeuvième torzième e dernier ressentit i annonn-seulecousins, ais les caris l'autoe repreonfusion. dans ces prince, érêts, ils toient en êmes des rs souvees mou-Togrol, nme qu'il règne des

Perse. Ces

sultans furent distingués en général par la bonté de leur caractère, leur libénalité et leur justice. Trop d'indulgence pour leurs favoris, fut la principale cause de leur ruine, ainsi que la trop grande autorité qu'ils donnèrent sur la fin à leurs généraux, leurs visirs, et aux principaux seigneurs de leur cour. Le hasard seul ne cause pas la chûte des empires.

La branche des Estjucides, dite du 2e. Selju-Kerman, commencée vers 1063, et sinie en 1187, dura autour de cent trente ans, et produisit onze sultans, dont on sait les noms. Ils régnèrent sur cette petite province qu'on place entre la Perse, le Séjestan, le Mékran, et Ormus. Elle avoit aussi des ports sur la mer Persique et des îles. La succession entre ces princes, a presque toujours été régulière du père au fils; on quand ceux-ci ont manqué, elle passoit aux frères et aux neveux; ce qui peut faire croire que ce petit état a toujours été assez tranquille.

L'Asie mineure, composée des royaumes de Pont, la Bythinie, la Médie, la Phrygie, la Galatie, l'Arménie mineure, la Cappadoce et d'autres pays formant une grande péninsule entre le Pont-Euxin et la Propontide, l'Archipel, la

cides du

Chi

MINNS.

Minnes !!

3e. Schneides. Roum. 1072.

Méditerranée, la Syrie jusqu'à l'Euphrate, faisoit partie de l'empire grec, que les Asiatiques ne connoissoient que sous le nom d'empire romain. Ils appeloient donc ces contrées pays de Roum. Les Arabes y avoient pénétré par la Syrie; les Turcs, dans les guerres qu'ils eurent avec eux en les poursuivant, y entrèrent aussi, s'avancèrent beaucoup plus loin; en chassèrent les Grecs et s'intitulèrent possesseurs du pays de Roum, qu'ils ont depuis nommé Anatolie. Cette conquête fut commencée en 1072, par Malek Shah, sultan Seljuvide de la Perse. Il céda les villes qu'il y avoit prises, avec des forces pour continuer la conquête, à un de ses cousins nommé Soliman, qui fonda cette dynastie des Turcs Seljucides Roum.

Soliman 1er.

Les divisions qui régnoient à Conssultan, 1074 tantinople, furent d'un grand secours à Soliman. Il étoit réclamé alternativement par les compétiteurs à l'empire. Après les accords qui se faisoient, et dans lesquels il entroit comme auxiliaire, il lui restoit toujours quelques débris dont il augmenta ses états. Ce sultan se fortifia ainsi dans plusieurs provinces, et y prit des postes dans lesquels ce prince se fortifia, et qui lui servirent à augmenter ses états; il s'em-

pa de mo lui do Eg ľÁ ver s'er Cor que pita les

fils a la n Pers étoit sonn Soli prin prit l Ses p Grec impo qui a les ci

capita

d'où s

case

l'Eugrec, ent que s appe-Roum. ır la Svs qu'ils ivant, y eaucoup s et s'in-Roum, lie. Cette 072; par le de la y avoit ninuer la s nommé astie des

à Conssecours à ternativel'empire. pient, et nie auxiquelques états. Ce plusieurs tes dans et qui lui ; il s'empara de cette manière d'Antioche, et sit de Nivée, en Bithynie, sa capitale. Soliman fut tué dans une bataille, ou se tua lui-même après l'avoir perdue. Il possédoit alors tout ce qui est entre la mer Egée, la mer de Syrie, le Pont-Euxin, l'Archipel, et les côte de la Pamphilie et de la Cilicie. Aprè rt, les gouverneurs des places e mineure s'en rendirent maîtres. L'empereur de Constantinople rentra aussi dans quelques-unes par ruse; mais Nicée la capitale, quoiqu'attaquée vivement par les Grecs, resta entre les mains de Pucase, son gouverneur, qui la remit au fils aîné de Soliman Kili-Arstan.

Il paroît que ce jeune prince, après Kili-Arslan, la mort de son père, s'étoit sauvé en Perse avec ses frères. Le sultan qui étoit sur le trône les retint comme prisonniers, ce qui causa dans les états de Sultan d'Ico-Soliman un interrègne de huit ans. Les princes s'échappèrent de Perse, et l'aîné prit la couronne par droit de naissance. Ses principaux exploits sont contre les Grecs; mais il obtint aussi des avantages importans contre ceux de sa nation, qui avoient usurpé des villes, et contre les croisés qui lui enleverent Nicée, sa capitale. Il s'en fit une autre à Iconium, d'où ses successeurs ont pris le nom de

1093.

nium.

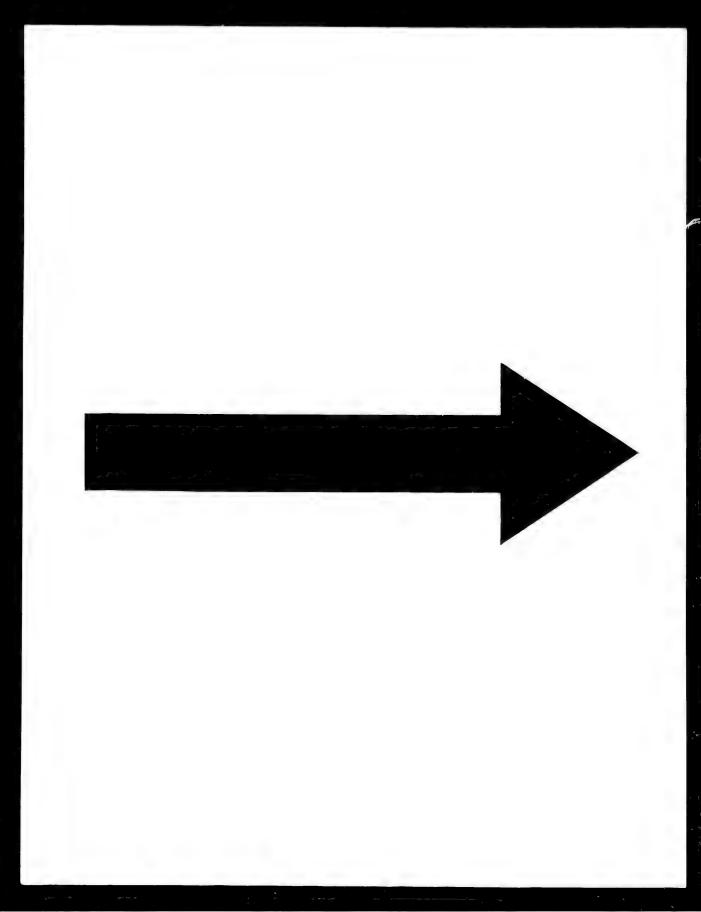



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STAND SETTING SETTING

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

sultan d'Iconie. Kili-Arslan, poursuivi après une défaite, se noya dans une rivière, où son cheval perdit pied. Il avoit

r

m

tra

qui

frè

asse

son

de .

sant

Gre

le m

la c

autr

prin

taille

dinai

d'un

son c

tire s

mépr

pend

Lasc

régné quatorze ans.

L'histoire des sultans d'Iconium, se tire presque toute des écrivains grees, qui ne les connoissant point personnellement, ne nous ont presque rien conservé des aventures particulières de ces princes, de leurs mœurs, de leur caractère, des intrigues de leurs cours, toutes choses qui pourroient rompre la monotonie des faits guerriers qui sont toujours les mêmes, meurtres, ravages, incendies. Nous sommes donc réduits à recueillir de ces narrations fastidieuses quelques traits plus ou moins importans, sous le nom et la date de ces princes.

Saysan, 3e. Massûd, 4e. II.e, 5e. sul tan, 1152.

A Kili-Arslan premier, succède son sultan. 1106. frère Saysan. Il fut détrôné, par son snltan. 1116, autre frère Massud, qui lui fit passer un Kili-Arslan fer rouge sur les yeux. Il eut l'indiscrétion de dire au mari de sa nourrice qu'il voyoit un peu. Le mari le dit sous le secret à sa femme ; elle le garda si religieusement, qu'il devint public en peu de temps, Massúd qui en fut instruit, fit étrangler le malheureux Saysan. Massúd ne jouit que dix ans de son forfait, et fut remplacé par Kili-Arslan II, son fils. Ce prince eut l'impruoursuivi une ri-Il avoit

ium, se s grees, rsonnelrien cones de ces ur caracrs, toutes la monot toujours incendies. recueillir quelques s, sous le

accède son , par son t passer un l'indiscréirrice qu'il dit sous le rda si relidic en peu it instruit,

Saysan. ans de son Kili-Arsut l'imprudence de partager ses états entre cinq fils, qui non-seulement se firent la guerre entre eux, mais chassèrent leur père de la capitale. Un seul lui fut fidèle et le rétablit. Il se nommoit Kosrou, et lui succéda dans la partie principale. Les autres conservèrent celles que le père leur avoit abandonnées.

Un d'eux nommé Rocno ddin Soli-Kosrou, 6e. man, ne laissa pas son frère Kosrou Soliman II. tranquille dans la capitale; il l'en chassa. 7e. sultan. Celui-ci eut recours à l'empereur grec, Arslan III, qui le rétablit sur le trône. Les deux 8e. sultan. frères régnèrent chacun dans leur partie kaws, 9e sulassez paisiblement. Kosrou réunit sous son sceptre toute l'Iconie, après la mort Kaikobad, de Soliman, son frère. Devenu un puissant monarque, il fit la guerre aux Grecs, qui n'étoient plus gouvernés par le même empereur qui lui avoit remis la couronne sur la tête; mais par un autre nommé Lascaris. Ces deux princes se rencontrèrent dans une bataille. Kosrou, dont la force étoit extraordinaire, fondit sur Lascaris, l'étourdit d'un coup de masse, et le jeta à bas de son cheval. L'empereur grec en tombant tire son épée; le Turc le regardant avec mépris ordonne qu'on l'emporte; mais pendant que le sultan tourne le dos, Lascaris, revenu à lui, coupe les genoux

tan , 1211. 10e. sultan. 1215.

202

STATE OF

SE I

Miles !!

Freli

Ta

ncc

der

et l

n'o

prii

per

des

les

se fi

Gre

nati

cide

roya

beau

qu'o

autr

en v

Selji

l'aut

nom

eux,

les M

prote

lui ô

à la d

à cell

des (

au cheval de Kosrou. L'animal se cabre, kosrou tombe. Lascaris le perce de son épée, lui coupe la tête et la fait mettre au hout d'une pique. Ce spectacle effraie les Turcs, qui fuient et abandonnent la victoire. Il fut remplacé successivement par ses deux fils kaykaws et Kaykobad. Ce dernier est représenté comme un prince prudent, sobre, qui contint toujours dans le respect, les grands de son royaume et ses vassaux. Il avoit l'ame ferme, et étoit fort grave. Sous son règne commença à se faire connoître Ortogrot ou Othman, fondateur de la famille et de l'empire des Othomans d'aujourd'hui.

Kosron II, rie. sultan. din , 12e. sul-1300.

Comme la sultanie d'Iconium s'étoit formée des débris de l'empire de Cons-1236. Azzod-tantinople, et par l'impuissance où se tan. 1244. trouvoient les princes Grecs agités Kosrou III, de querelles domestiques, de secourir 13c. sultan. de que ones domestiques, de secontre 1265. Inter. leurs sujets de l'Asie miueure, de même régne de 19 la ruine de ce royaume s'opéra par la 11, 14e. sul discorde entre parens, pères, enfans, tan, 1285, oncles, cousins, qui se disputoient la Kaikohad II, 15e sultan, couronne, d'où il arriva que les ennemis étrangers trouvèrent une extrême facilité à l'envahir. On vient de voir que la dynastie turque des Othomans s'y étoit déjà introduite sous Kaikobad. Sous kosrou II, son fils, parurent les

e cabre,
e de son
mettre
acle efdonnent
successikaws et
présenté
bre, qui
ect, les
vassaux.
ort grave.
à se faire
an, fonmpire des

de Consc où se
s agités
e secourir
de même
éra par la
, enfans,
utoient la
les ennee extrême
et de voir
Othomans
kaikobad.
rurent les

Tartares Mogols, qui en pen de temps acquirent assez de puissance pour mander à la cour les sultans d'Iconium, et leur donner des ordres auxquels ils n'osoient désobéir. Ces malheureux princes s'adressoient quelquefois auxempereurs Grees, dont ils n'obtenoient que des secours intéressés, plus propres à les affoiblir qu'à les soutenir. Chacun se fit un partage dans cet état déchiré, Grecs, Turcs, aventuriers de toutes nations, et princes de la dynastie Seljucide, qui donnoient toujours le titre au royaume, mais sans y avoir quelquefois beaucoup de pouvoir; d'où il arrive qu'on trouve des interrègnes, entre autres, un de dix-neuf ans. Les choses en vinrent au point que ces princes Seljucides ne régnèrent plus que sous l'autorité des Kans Mogols. Le dernier, nommé kaïkobad, reçut de l'un d'entre eux, l'investiture de ses ancêtres; mais les Mogols s'ennuyèrent de n'être que protecteurs. Ils envahirent son royaume, lui ôtèrent la vie, et mirent fin par là à la dynastie des Seljucides, mais non à celle des Turcs, qui subsista dans celle des Othomans.

## TARTARES.

La partie des Tartares se divise en entre l'Inde, orientale et occidentale : la première la Perse, la est habitée par les Tartares Mancheous, mer Caspien ne, la mer la seconde par les Mogols. Ce vaste pays du Japon et est partagé par des montagnes abondantes en gibier et en bêtes féroces. lions, tigres, et autres particulières à ces contrées; par des plaines très-fertiles, par de grandes et de petites rivières qui fournissent en abondance du poisson. On y trouve de gras pâturages très-étendus. Les déserts même ne portent ce nom que parce qu'ils sont dénués d'hommes; car, à quelques contrées près, ils sont couverts d'herbes hautes et toussues. Le bois y est assez rare. Les Tartares sont en partie sédentaires, et en partie errans. Les camps de ceux-ci offrent un spectacle agréable. Ils les distribuent en quartiers comme une ville. Les tentes sont d'une toile forte, très-serrées, et variées par des couleurs vives. L'hiver on les couvre de feutre, ce qui les rend impénétrables à la

rigueur de la saison. Les femmes sont

logées dans de petites maisons de bois

qu et vei

du l'on du vati en co sous l'éto qu'o seur

l'abo impi prof en fo de g

cepe

est,

de g sont d'une tuels siècle là, se qui o

mark.

qu'on peut démonter dans un moment, et charger sur un charriot, quand on

veut décamper.

La Tartarie est la partie la plus élevée du monde. Les mathématiciens jésuites l'ont trouvée, dans les contrées qu'ils ont parcourues, deux lieues au-dessus du niveau de la mer. Cette grande élévation fait que la Tartarie est très-froide, en comparaison des autres pays situés sous la même latitude. Au milieu de l'été, il gêle souvent assez fort pour qu'on voye de la glace d'un écu d'épaisseur, ce qui vient tant du vent du nordest, qui sousse assez constamment sur ce vaste plateau peu abrité, que de l'abondance de salpêtre dont la terre est imprégnée à quatre et cinq pieds de profondeur. Il n'est pas rare de trouver en fouillant des mottes gelées et des tas de glaçons. Aussi les arbres n'y sont ni en grande quantité, ni d'une belle venue; cependant il y a quelques forêts.

C'est dans ce pays qu'ont été fondés de grands empires. De cette contrée sont sortis les conquérans de l'Inde, et d'une partie de l'Asie, et les maîtres actuels de la Chine. Là, pendant plusieurs siècles, on a vu des guerres sanglantes; là, se sont livrées quantité de batailles, qui ont décidé du sort des nations:

divise en première ancheous, vaste pays nes abonféroces, culières à s très-ferpetites rindance du s pâturages ne ne poront dénués ntrées près, hautes et rare. Les ntaires, et de ceux-ci le. Ils les mme une

oile forte,

es couleurs

de feutre, ables à la

mmes sont ns de bois toutes les richesses de l'Asie méridionale y ont été plusieurs fois réunies et dissipées. Enfin, dans ces lieux devenus presque déserts, ont été long-temps cultivés les arts et les sciences, et on y a vu seurir un grand nombre de villes puissantes, à présent ensevelies sous leurs ruines. On divise les Tartares en trois branches principales, Mogols, Kalks et Eluths. Ceux-ci sont plus connus sous le nom de Kalmoucs. L'origine de ces dénominations est incertaine.

La phisionomie tartare a un caractère national qui la distingue de toutes les autres. Une taille médiocre, mais bien prise et très-robuste; la tête fort grosse et fort large; le visage plat, le teint olivâtre et cuivré, les yeux noirs et brillans, mais trop éloignés l'un de l'autre, peu ouverts, quoique très-fendus, une jolie bouche, de petites dents blanches comme de l'ivoire, le nez écrasé et presque de niveau avec le reste du visage, de sorte qu'on n'en distingue guères que le bout, qui s'ouvre par ceintu deux grandes narines, les oreilles gran- petits des sans bords, les cheveux noirs, durs l'entre comme du crin. Ils les rasent entière-l'autre ment, à l'exception d'une tousse au som-met de la tête, qu'ils laissent croître. Leu

à vo les tarta

P et h selo vie. ture. lance n'est lité, beau géné a cet incap leurs toute chass pied e primi villes, origin forme grand longue

I mark

ridionale s et dissidevenus ng-temps s, et on y e de villes elies sous artares en Mogols, sont plus oucs. L'o-

est incer-

n caractère toutes les , mais bien fort grosse le teint olirs et brilde l'autre, endus, une ts blanches écrasé et e reste du distingue ouvre par eilles grannoirs, durs

à volonté. Ces traits, plus adoucis dans les femmes, constituent un beau couple tartare.

Parmi les Tartares, les uns sont civils et honnêtes, les autres durs et grossiers, selon leur condition et leur genre de vie. En général, il ont un beau naturel, de la gaîté, ni humeur, ni mélancolie, ils paroissent toujours contens, n'estiment les choses que par leur utilité, sans égard pour la rareté ou la beauté. Ils conservent avec soin leur généalogie, et attachent un grand prix a cette science; mais ils ne sont point incapables des autres; insoucians d'ailleurs, ennemis de toute gêne et de toute contrainte; bons cavaliers, habiles chasseurs, adroits à tirer de l'arc, à pied et à cheval. Tel est le caractère primitif, que la société efface dans les villes, comme elle change l'habillement, originairement tout de peaux; mais la forme s'est conservée; des calleçons, de grandes chemises recouvertes d'une robe longue, serrée sur les reins par une large ceinture, des botines larges, des bonnets petits et ronds. Il y a peu de différence entre l'habit des deux sexes. L'un et nt entière- l'autre estiment infiniment la couleur iffe au som- rouge

ent croître Leurs armes sont l'arc et la slèche,

la pique et le sabre Ils ne vont à la guerre qu'à cheval. Leurs chevaux sont bons et vigoureux. Ils estiment plus ces qualités que la beauté; ils ont des chameaux, des moutons à large queue, et les plus grands bœufs du monde. Ils ne mangent guères que la chair de cheval et de mouton, qu'ils présèrent à celle du bœuf, ainsi qu'ils présèrent le lait de jument à celui de vache. Avec du lait de cavale, de vache, de brebis, de chèvre, de chamelle, indifféremment mêlés, ils savent faire des liqueurs fermentées, dont ils boivent dans leurs festins jusqu'à s'enivrer. Ils aiment aussi beaucoup à fumer, et ne connoissent le tabac que pour cet usage.

Le commerce ne se fait que de proche en proche, et la plus grande partie par échange. Il est difficile qu'il se fasse en grand dans cette vaste region, partagée entre une infinité de petits princes, qui traversent les desseins les uns des autres. Plusieurs d'entre eux vont, pour ainsi dire, à la chasse des hommes, afin de faire des esclaves, qu'ils vendent aux l'incipa l'urcs et aux Persans, et dont ils font leur principale richesse. Au défaut d'élur principale richesse. Au défaut d'élur principale richesse. Au défaut d'élur principale richesse, quand il leur sampets. D'autres chefs, quand il leur libet, d'arrive de faire des esclaves dans la vante.

gueri jets, Ce so qui d La po tribus A qua paroît eta êt du me Les en de leu gieux mê**me** es fun euven e tom

mank.

ont à la vaux sont t plus ces des chaquene, et de. Ils ne de cheval t à celle t le lait de du lait de de chèvre, mêlés, ils rmentées,

guerre, les répartissent entre leurs sujets, pour en augmenter le nombre. Ce sont sur-tout les Tartares pasteurs qui donnent cet exemple d'humanité. La poligamie est générale. Il y a des mbus qui ne s'arrêtent qu'à leurs mères. A quarante ans, une femme ne leur paroît propre qu'à surveiller les jeunes, eta être employée aux travaux pénibles du ménage. Ils ne l'approchent plus. Les enfans sont élevés dans la profession de leur père, et dans un respect religieux pour lui; respect qui s'étend estins jus- nême au-delà de la mort. Ils lui font i beaucoup es funérailles les plus magnifiques qu'ils tabac que seuvent, et vont une fois par an visiter e tombeau paternel, qu'ils chargent e de proche l'offrandes. Les mères sont oubliées. partie par les uns brûlent, les autres enterrent se fasse en es morts. On a trouvé jusque dans les n, partagée éserts des monumens funèbres, qui rinces, qui rouvent qu'avec les morts ils enter-des autres. pour ainsi joux, et sans doute des esclaves, dont es, afin de es cadavres sont couchés autour du endent aux rincipal corps. On a trouvé aussi des nt ils font lles entières avec leurs maisons sans défaut d'é-ommages, la plupart meublées, et es de leurs manuscrits en langue et écriture du and il leur bet, qui est la langue et écriture es dans la vante. La langue courante est fort

ancienne, divisée en plusieurs dialecte egre que l'on entend tous assez facilement arch

Il paroît que les Tartares ont été d'e m bord purs déistes. Ils sont partagés apelo tuellement entre le mahométisme et len religion des Lamas, qui reconnoisse ès 1 Fo pour son instituteur; le grand Lanciene a son siège principal dans le Tibet. A vres métempsicose près qu'adoptent ses setent tateurs, on croiroit qu'elle a été presqueme toute calquée sur le christianisme, plte principalement sur le catholicisme. Cet crifi religion enseigne l'existence d'une auth me vie, un purgatoire, l'invocation diles d saints, le culte des images, la confe Le sion, l'absolution, l'usage des chapelepur et l'aspersion de l'eau; enfin, presquis c toutes les cérémonies extérieures. Lusien Lamas, ou prêtres, ont des espèces lorde prébendes qui consistent en terres, ont le troupeaux, qu'ils se transmettent. In par croient que Fo, qu'ils appellent Dieu ms ] chair, prend une forme humaine, n ch préside dans le Tibet, où on l'adong comme Dieu, sous le nom de Granuelqu Lama. Les représentans qu'il a en diffestac rens endroits de la Tartarie s'appelle is po Khûtûktu. Ils vivent avec beaucoup ens. splendeur, reçoivent les adorations d'mées Tartares, étant entourés de leurs Lam empl ou prêtres, qui ont auprès d'eux dinces urs dialecte egrés de dignité qui forment une hiéfacilement archie. Ils disent que le grand Lama
es ont été d'e meurt jamais, mais qu'il disparoît
t partagés auelquefois. Auprès de celui qui règne
nétisme et en élève un jeune, qu'on accoutume
reconnoisse ès l'enfance aux honneurs divins. La
grand Lamience des Lamas consiste à lire des
le Tibet. A vres sacrés en langue du Tibet. Ils réptent ses setent les prières d'un ton grave et assez
le a été presquimonieux. C'est presque tout leur
istianisme, ulte religieux. Ils n'ont ni victime, ni
olicisme. Ceterifice. Ils ont quelque connoissance
ce d'une auth médecine, et se donnent pour hanvocation diles dans la science de l'avenir.

es, la confe Le gouvernement des Tartares est, des chapeleour ainsi dire, patriarchal. L'autorité enfin, presques chaque famille réside dans le père. térieures. Jusieurs familles réunies forment une des espèces forde ou Tribus, les tribus un royaume, en terres, ont le chef, nommé Kan ou Han, est nsmettent. In par les autres cliefs, ordinairement ellent Dieu me la tribu de celui qu'il remplace. e humaine, n choisit le plus âgé des princes du où on l'adong ; nommé Tayki, à moins que m de Granelque défaut en sa personne n'y mette qu'il a en diffestacle. On les dépose aussi quelquerie s'appelle is pour crimes ou mauvais gouvernee beaucoup ens. Ils ont dans leurs cours et leurs adorations mées, des gradations de dignité et e leurs Lam emploi, qui répondent à nos titres de rès d'eux dinces, ducs, comtes. Ces dignitaires Tom. 6.

e! . !

peuvent aussi être privés de leur rang par le Kan, dont ils sont vassaux. Ils marchent à la guerre, chaque tribu sous un étendard qui porte son nom, surmonté de la figure d'un animal favori, cheval, chameau ou autre. Beaucoup d'entre eux ont actuellement des arquebuses à fourche, qui atteignent à six cents pas, avec une extrême justesse, On leur voit des cottes de maille et des calottes de fer dans les combats. Ils ne connoissent point la méthode des lignes et des rangs. Ils vont à la charge par troupes, avec leur commandant à la tête. Lorsqu'on les croit en déroute, ils reviennent avec une nouvelle vigueur. et des Malheur aux ennemis, s'ils ont rompu leurs rangs dans la poursuite, c'est alon têtres qu'ils sont le plus à craindre. Les Tar-par les tares paient par an deux dîmes de leurs ont au récoltes, de leurs troupeaux et de leur revenu quelconque; l'une à leur Kan, yant v l'autre au chef de leur tribu. Ils sont lordes, obligés; d'aller tous à la guerre quand on les mande, et n'ont pas d'autre pais in, qu que le butin, partent aplique :

tolen fond Kan ses co de pl de pli es Ai prince ner le

 $\mathbf{On}$ le leu un fils l'émuj as âge istre. n une

uissant itre le eur rang ssaux. Ils ribu sous om, sural favori, Beaucoup des arquenent à six e justesse. ille et des ats. Ils ne deslignes charge par ndant à la léroute, ils le vigueur ont rompu , c'est alon e. Les Tarnes de leurs et de leur u. Ils sont erre quand

## MOGOLS.

Les Mogols, tribu de Tartares, existoient vers le milieu de la Tartarie, confondus avec les autres, lorsque Jengis-Kan les a rendus à jamais célèbres par ses conquêtes, étendues dans une espace de plus de huit cents lieues d'un côté, de plus de mille de l'autre; plus loin que les Arabes, plus promptement qu'aucun prince, et avec un éclat qui l'a fait nommer le roi des rois, le maître des trônes et des couronnes.

On connoît le nom de sept de ses ancet alors le leur valeur autour d'eux, et qu'ils nes de leurs et de leur district. Pisouka, son père, yant vaincu et tué le chef de plusieurs le leur district. Pisouka, son père, yant vaincu et tué le chef de plusieurs lordes, en mémoire de sa victoire, donna un fils qui lui naquit, le nom de Témuin, qui étoit celui du prince vaincu. Témujin fut élevé avec soin, et resta en as âge sous la tutelle d'un habile miistre. Alors la Tartarie étoit partagée n une infinité de tribus dont la plus uissante étoit celle des Kéraïtes, située atre le mont Altaï et la Tartarie orien-

Mogols. Jengis kan. 1105.

ment k.

tale. Son chef s'appeloit *grand - kan*. La en moit kitay ou katay. La partie septentrionale étoit soumise aux kins, Tartares orientaux, dont descendent les Mancheous, aujourd'hui maîtres de la Chine, et prenoit le nom de karakitay. Dans ces environs subsistoient plusieurs petits royaumes. A l'ouest du mont Altai, jusqu'à la mer Caspienne, contrée qui portoit le nom général de Turkestan, régnoient aussi beaucoup de petits ly a princes, les uns indépendans, les autres tributaires des Perses et des Russes.

A la mort de Pisouka, la plupart des nujin hordes qu'il avoit soumises, ne voyant eçoit à leur tête qu'un enfant de treize ans l'étoit travaillèrent à se soustraire à son auto onne, rité. Secondé ou guidé par Ulun, sone vie mère, femme très-courageuse, Témuju ble pu se mit à la tête de ses troupes, livra basix grataille aux rebelles, et les fit rentrer dans u, et le devoir. Cette action lui donna une récipit grande réputation dans toute la Tartarie ète la ple essuya cependant des échecs qui l'ont to forcèrent de se réfugier chez le Grand sujin, Kan, qui avoit reçu des services de Piour du souka, son père. Tant pour s'acquitte ême senvers le père, que par estime pour ontre si jeune Témujin, le Grand-Kan le réte us le j blit dans ses états, et lui donna sa fil secou

Managal)

mank.

d - Kan. La Jen mariage. La faveur d'ant il jonissoit à s, se nom- la cour de son beau-père, faveur mé-tie septen ritée par beaucoup d'exploits guerriers s, Tartares al'avantage du Grand-Kan, excita une les Man-lalousie universelle contre lui, tant à la de la Chine, cour, de la part de ses beaux-frères, citay. Dans que dans les provinces, de la part des usieurs pe-vassaux, qui ne pouvoient souffrir l'aunont Altaï, torité absolue qu'il faisoit prendre à son contrée qui peau-père.

Turkestan, Ces princes vassaux, entre lesquels de petits l y avoit des rois, commencèrent la s, les autres querre. Le *Grand-Kan* alla à leur rens Russes. contre et fut battu, pendant que *Té*a plupart de nujin étoit occupé ailleurs. Le gendre s, ne voyant eçoit dans son camp son beau-père, qui treize ans l'étoit trouvé réduit à abdiquer la coua son auto onne, et le rétablit sur son trône par ar Ulun, si ne victoire éclatante, suivie d'une ter-se, Témuju ible punition. Il sitemplir d'eau soixantepes, livra batix grands chaudrons qu'on mit sur le rentrer danteu, et tandis que l'eau bouilloit, il y fit i donna un récipiter les principaux rebelles, la te la Tartarie ite la première. Après ces avantages, schecs qui cont tout le mérite réjaillissoit sur Té-ez le Grandoujin, la jalousie devint plus active à la rvices de Pi pur du Grand-Kan. Le beau-père luiur s'acquitte ême se laissa aller à des soupçons time pour entre son gendre. Les vassaux réunis Kan le réte us le joug, formèrent une ligue pour donna sa sil secouer, et eurent l'adresse de per-

suader le Grand-Kan, qu'ils ne s'unissoient que contre l'ambition de son gendre. Témujin, instruit de ces intrigues, fit toutes les démarches pacifiques que la prudence lui suggéroit pour détromper son beau-père. Voyant qu'elles étoient inutiles, il forme de son côté une ligue de plusienrs princes admirateurs de ses talens guerriers, gagnés par ses manières affables, et les présens qu'il prodignoit à ses amis. Il y eut une bataille décisive, le Grand-Kan fut tué, et Témujin s'empara de son royaume; ce ne fut pas sans éprouver beaucoup de résistance de la part de ses anciem envieux, qu'il fallut soumettre les uns après les autres.

1205:

Témujin avoit alors quarante ans. Se trouvant maître de vastes états, il prend la résolution de légitimer en quelque sorte sa puissance, par l'hommage public de tous les princes soumis son empire. Il les convoque dans Karakorom, sa capitale. Ils s'y rendent au jou marqué, tous habillés de blanc, ainsi que les princes du sang, vêtus comme le autres. L'empereur s'avance au milier de cette auguste assemblée, la couronn en tête, s'assied sur son trône, et reço les complimens de tous les kans et autre parens seigneurs qui font des vœux pour s

san ain  $\mathbf{M}c$ qu' des ton

ren tête moi dans siége nen sem étoit

mit s

et l'a

lui ti

« que « du 1013 « Au «puis « le fi c'est-à cet av respec

gol. 1

le déc

la prat

ne s'unisn de son e ces intripacifiques t pour déant qu'elles e son côté es admiragagnés par les prés $\epsilon$ ns Il y eut une Kan fut tué, n royaume; r beaucoup ses anciens ure les uns

parante ans, stes états, il égitimer en , par l'homices soumis à dans *Kara-*ndentaujous nc, ainsi que se au milier , la couronn ne, et reçoit ans et autre eux pour s

santé et sa prospérité. On lui confirme, ainsi qu'à ses successeurs, l'empire des Mogols, celui de toutes les nations qu'il a subjuguées, et on déclare les descendans de leurs princes déchus dé tous leurs droits.

Après d'autres victoires, Témujin renouvela la même inauguration à la tête de son armée, avec des cérémonies moins pompeuses, mais plus touchantes dans leur simplicité. Il s'assit sur un siège sans ornemens, posé sur une éminence de gazon, d'où il harangua l'assemblée avec une éloquence qui lui étoit naturelle. Son discours fini, il se mit sur un feutre noir étendu à terre, et l'orateur chargé de porter la parole, lui tint ce discours : « Quelque pouvoir « que vous ayez, ô prince, vous le tenez « du ciel! Dieu bénira vos desseins, si « vous gouvernez vos sujets avec justice. « Au contraire, si vous abusez de votre « puissance, vous deviendrez noir comme « le feutre sur lequel vous êtes assis », c'est-à-dire, misérable et réprouvé. Après cet avis, sept Kans le relevèrent avec respect, le placèrent sur son trône, et le déclarèrent chef de tout l'empire Mogol. Il se trouva à pr**o**pos , un de se**s** parens , nommé *Kokja* , qui moyennan**t** la pratique rigoureuse des devoirs de la Total State of the last of the

grand de la company de la comp

MARIE DE LA COMPANION DE LA CO

Commence of a co

religion, jouissoit de la réputation d'inspiré. Il aborde le prince, et lui dit : « Je « viens de la part de Dien vous dire que « vous ayez à vous nommer désormais « Jengis Kan, et à faire publier qu'à « l'avenir vos sujets vous appellent « ainsi ». Ce mot signifie le plus grand des kans. La dénomination fut ratifiée avec les plus grands transports de joie. Les Mogols, persuadés de la révélation, ne regardèrent plus le reste du monde que comme un bien qui appartenoit de droit divin à leur grand-Kan. Ils ne respirèrent plus que la guerre, et la résistance des princes qui entreprirent de désendre leurs états, leur parut un crime contre le ciel.

1211.

1

Avec une armée très-nombreuse, bien disciplinée, et fortifiée par l'enthousiasme religieux, il n'y avoit rien que Jengis kan ne se crût en état d'entreprendre. Peut-être, cependant, se seroit-il borné à la Tartarie, qu'il subjugua presqu'entière, pays uni, sans forteresse, si le roi des kins, ou de la partie septentrionale de la Chine, n'eût commis l'imprudence de lui demander le tribut que lui payoient les princes qu'il avoit détrônés, et dont il tenoit la place. Cette prétention irrita le fier conquérant. La grande muraille pour ga-

tar l'ét des per un fuit pag Les entrévér

leur gran défe tué, maî étab ses t

ni e

son roi, sero

quêt la P natio borr dons

élats razn celte

Minney.

tion d'insui dit : « Je us dire que désormais ablier qu'à appellent olus grand fut ratifiée ts de joie. révélation, du monde artenoit de . Ils ne reset la résisprivent de parut un

e par l'enavoit rien
a état d'enendant, se
, qu'il subuni, sans
, ou de la
hine, n'eût
demander
les princes
il tenoit la
le fier cone pour ga-

rantir la Chine de l'invasion des Tartares, les fortifications des villes ne l'étonnèrent pas, quoiqu'il ignor' l'art des sieges, et que les Tartares y sussent peu propres. Ils se répandirent comme un torrent dans la Chine, mirent en fuite les armées, ravagèrent les campagnes, et y firent un butin immense. Les villes, la capitale même, tombèrent entre les mains de Jengis Kan, par des événemens qu'il n'avoit pas dû prévoir, ni espérer, et que nous rapporterons en leur lieu. La discorde se mit entre les grands. Les uns trahirent, les autres défendirent mal leur empereur. Il fut tué. En cinq ans, le Mogol se trouva maître de ce beau et vaste pays. Il y établit gouverneur et généralissime de ses troupes, et son lieutenant, Muhuli, son meilleur capitaine, sous le titre de roi, avec le privilége que cette dignité seroit héréditaire dans sa famille.

Pour lui, il vola à de nouvelles conquêtes du côté de la Bukharie, et de la Perse où il subjugua les tribus de la nation turque. Mais comme il faut des bornes à tout, Jengis Kan résolut de donner pour barrière à son empire, les états de Mohammed, sultan de Karazm, son voisin le plus puissant. Dans cette intention, il se proposa de faire

q

ar

ru

sit

((

((

((

((

«

avo

tar

suj

del

tra

par

qui

pré

ào

ceu

trui

atta

vito pes.

mill

don

alliance avec ce prince, et lui envoya des ambassadeurs chargés d'exposer au sultan, que s'étant rendu maître de tous les états depuis le fond de l'Orient jusqu'aux frontières de son empire, il désiroit fort pour leur avantage réciproque, de vivre en bonne intelligence avec lui. Mohammed ne répondit pas de fort bonne grâce à ces avances; cependant il y acquiesça. Ce prince s'étoit fait un ennemi dangereux de Nazer, calife de Bagdad, qu'il avoit traité en quelques occasions avec hauteur: tant pour se venger que pour se mettre à l'abri des entreprises dont le sultan le menaçoit, le calife conçut le dessein d'une alliance avec Jengis Kan, et d'attirer ses armes contre le Karasman. Le conseil du calife où la chose fut agitée, se trouva partagé. Les zélés lui représentèrent qu'il étoit contraire à la loi musulmane d'introduire des ennemis de Dieu dans le pays des fidèles. Nazer répondit: « Un tyran mahométan est pire qu'un in-« fidèle. Dès qu'on se voit menacé de « périr, il faut tout tenter pour éviter « ce malheur ».

L'avis du calife prévalut. On dépêcha un exprès en Tartarie. De peur de surprise, on grava sur sa tête sa lettre de créance, à l'aide d'une aiguille et de i envoya poser au e de tous rient juse, il désiciproque, avec lui. s de fort cependant oit fait un calife de quelques t pour se l'abri des menaçoit, ne alliance ses armes seil du case trouva ésentèrent nusulmane Dieu dans répondit : e qu'un innenacé de our éviter

n dépêcha ır de surlettre de ille et de quelque drogue colorante. On laissa croître ses cheveux. Il partit. Quand il arriva, il se fit raser. Les caractères parurent. Jengis Kan accueillit la proposition de rompre avec Mohammed. «Je « viens, répondit-il à l'envoyé, de con-« clure la paix avec lui. Il ne convien» « droit pas de lui déclarer la guerre « dans ce moment, mais je n'y manque-« rai pas à la première occasion que « j'aurai de me plaindre, et cette oc-« casion ne peut tarder entre deux « grands empires limitrophes». Ce qu'il avoit prévu arriva. Des marchands tartares furent maltraités et pillés par les sujets de Mohammed, qui négligea de leur rendre justice, malgré les remontrances de Jengis Kan. La querelle des particuliers devint celle des souverains, qui s'aigrirent réciproquement, et se préparèrent l'un et l'autre à une guerre à outrance.

Le grand Kan envoya un maniseste chez tous les princes, tant ses alliés que ceux qui lui payoient tribut. Il les instruisoit des motifs qui l'engageoient à attaquer le sultan de Karazm, et les invitoit à venir le joindre avec leurs troupes. Il rassembla ainsi jusqu'à sept cent mille hommes. Avant son départ, il ordonna qu'on ne cessât pas de saire des

1213.

MERCHANT I

\$2.21 (4882)

MINISTER.

recrues dans ses états, de les lui envoyer, et il dicta à son armée ces lois impérieuses : « Quiconque prendra la « fuite sans avoir combattu, quelque « soit le danger de la résistance, sera « puni de mort. Si de dix combattans « qui feront ensemble un seul corps, « quelques-uns viennent à se séparer « par la fuite ou autres raisons, ils se-« ront tous tués sans rémission; que « ceux d'une dixaine qui, voyant leurs « compagnons engagés au combat, n'i-« ront pas à leur secours, ou qui se « trouvant à la prise de quelqu'un de « leurs camarades, ne tâcheront pas de « les délivrer, soient aussi punis de-« mort ». Après ces réglemens sévères, il en fit d'autres sur la discipline, la subordination, et tout ce qui pouvoit mettre l'ordre dans cette grande multitude. Il porta la prévoyance jusqu'à pourvoir, par des dispositions testamentaires, à la tranquillité de ses états, s'il venoit à mourir pendant son expédition.

Le moment ne pouvoit ête mieux choisi pour espérer un plein succès. La Chine méridionale, gouvernée par des empereurs pacifiques, ne pouvoit l'inquiéter. Sa domination étoit établie sur la partie septentrionale. Toute la Tartarie, avec une grande partie du

Tu ha ma ka son tou fro arm c'ét auc gie con que

lui

gyp

par

de l

de l

enn

de l

aux

Mo
au t
den
Mrent
tom
à la

On l'éte

Many 1914

Mark WA

Maridia and

(MESSION (SALE) |

2.545 AME

musik.

lui ences lois endra la quelque ce, sera nbattans l corps, séparer s, ils seon; que ant leurs abat, n'i– u qui se qu'un de nt pas de punis de s sévères, ne, la suvoit methultitude. pourvoir, taires, à venoit à

e mieux succès. rnée par pouvoit it établie Toute la artie du

Turkestan, recompoissoient ses lois. Mohammed possédoit le reste, étoit aussi maître de la grande Bukharie, et du karasman, d'où sa monarchie prenoit son nom, et tenoit sous sa puissance toute la Perse, l'Irak persienne, et ies frontières des Indes; aussi leva-t-il une armée de cinq cent mille hommes; mais c'étoit son dernier effort ? et il n'avoit aucun secours à attendre ni de la Georgie, ni de l'Arménie, dont les rois au contraire ne demandoient pas mieux que de secouer le joug d'un tribut qu'ils lui payoient, ni des possesseurs de l'Egypte et des pays adjacens, tourmentés par les croises, encore moins du calife de Bagdad, maître de l'Irak arabique, de la Chaldée, des trois Arabies, et son ennemi secret; ni enfin des Seljucides de l'Anatolie, ni des empereurs grecs, aux mains les uns avec les autres. Tous ces moyens de diversion manquèrent à Mohammed, qui se voyoit seul exposé au torrent, qu'il n'avoit pas eu la prudence de détourner.

Mais ce n'étoit pas seulement un torrent qui ravage, c'étoit la foudre qui tombe en éclats sur plusieurs contrées à la fois, qu'elle met en feu et consume. On ne peut mieux peindre la célérité et l'étendue des exploits de Jengis Kan.

Jamais conquérant n'a été plus destructeur. Ses lieutenans se portèrent sur tous les points de l'empire du Korasan à la fois. Ils l'embrasèrent tel qu'un incendie dévorant. Les plus belles villes, les plus florissantes par le commerce et les sciences, quand ils les quittoient, n'étoient plus que des monceaux de cendres. Ce n'est pas que le sultan ne fît tous ses efforts pour secourir son malheureux royaume; mais ses armées furent toujours battues dans les grandes actions; et s'il obtint des avantages partiels, ils ne firent que reculer la ruine de quelques villes et de quelques contrées, et illustrer quelques-uns de ses capitaines. On cite entre autres kan-Malek, tributaire du sultan de Karasm, et luimême sultan de Kajéad, qui, après des prodiges de valeur, pendant le siège de cette place, en sortit par stratagême; et tantôt sur terre, tantôt sur des barques, en suivant le cours du fleuve de Sir, éluda les efforts d'une armée nombreuse, et se mit en sûreté.

Pour Mohammed, poursuivi sans la lâche, et avec un acharnement qui ne lui laissoit pas de repos, il arriva jusques dans un petit bourg, sur les bords de la mer Caspienne. Pendant que, livré à des réflexions amères, il cherchoit

des il p 011 chie ten qu] fled ton por die pro dan on Ava lati qui île. suc obé rece gols

> inte peu tenu auss Mal

leur aprè plu destruccrent sur Korasan qu'un inles villes, imerce et nittoient, ax de cenan ne fît son malrmées fues grandes tages parruine de contrées, es capitai-1-Malek, m, et luiui, après nt le siège ratagême; des barfleuve de mée nom-

nt qui ne rriva jusles bords que, licherchoit

des consolations dans sa religion, dont il pratiquoit les exercices avec ferveur, on vient l'avertir que l'ennemi approche. L'infortuné monarque n'a que le temps de se jeter dans un petit bâtiment qu'on tenoit prêt. Il étoit temps. Les flèches des soldats accourus sur le rivage, tomboient autour de lui. Son vaisseau le porta dans une petite île, où une maladie aigue, jointe au chagriu, termina promptement ses jours. On l'ensevelit dans sa chemise, faute d'autre linge, et on lui fit des funérailles très-simples. Avant de mourir, il avoit eu la consolation de voir plusieurs de ses enfans qui venoient le visiter dans cette petite île. Il nomma l'aîné, Jolalo-ddin, son successeur, ordonna aux autres de lui obéir, et lui donna son épée, en lui recommandant de le venger des Mogols.

Il ne tint pas au prince de remplirles intentions de son père. On trouveroit peu d'exemples d'un courage aussi soutenu que celui de Jolalo-ddin, d'une aussi grande constance dans les revers. Malgré ses efforts toujours renouvelés, et toujours impuissans, il eut la douleur de voir ses villes prisés les unes après les autres, toutes détruites, et la plupart rasées jusqu'aux fondemens. Le

1231.

Min 1 1

SMAR IL I

Water St.

5e

da

dé

vr

de

m

leı

pe

rie

et .

bea

ch:

qui

ne

où

sen

tim

tru

hue

sen

qu'

lio

et l

les

cor

fils

pre

nue

nombre d'hommes qui périrent par le fer, celui des femmes et des enfans arrachés à leurs foyers, et traînés en esclavage, est inconcevable. Ces belles parties de l'Asie, si fertiles, si riches, devinrent des déserts, et leurs villes des amas de décombres, repaires des bêtes sauvages, moins féroces que leurs farouches vainqueurs.

Grande chase.

Les Mogols faisoient, à l'égard des hommes, ce que Jengis Kan leur apprit à faire à l'égard des animaux, dans les chasses célèbres dont l'exercice s'est perpétué chez les Tartares. Voici comme elles se font. C'est l'exercice des troupes en hiver. L'empereur fait tracer par les veneurs dans ces vastes contrées, un cercle de plusieurs lieues d'étendue. Les officiers y placent des troupes. Les instrumens de guerre s'étant fait entendre, les soldats s'avancent à la fois, toujours vers le centre, en poussant devant eux les bêtes qui se trouvent dans l'intérieur du cercle; mais il leur est défendu de tuer ou de blesser aucun animal, quelque violence qu'il veuille faire. On campe toutes les nuits, et tout ce qui se pratique à la guerre est ponctuellement exécuté. La marche continue plusieurs semaines. Le cercle commençant à se retrécir, les bêtes qui se sentent pres-

SERVE STATE

Market Birly

**型型温度** 

MOUNT N

Will lick

animates (1)

MARKET F

San St b

**第2868-8580**第 2

WE 1952

minte &

nt par le nfans arés en eses belles i riches, villes des des bêtes leurs fa-

gard des urapprit dans les s'est peri comme s troupes er par les trées, un ndue.Les . Les insentendre, toujours evant eux 'intérieur éfendu de al , quel-Oncampe ni se praiellement plusieurs cant à se ent pressées, se jètent dans les montagnes et dans les bois, d'où elles sont bientôt délogées, parce que les chasseurs ouvrent les tannières et les terriers avec des bêches et des hoyaux. On se sert même de surets pour les faire sortir de leurs retraites.

Le terrain ordinaire leur manquant pen à peu, les diverses espècesse mêlent. Il y a des animaux qui deviennent furieux, qui s'élancent sur les plus foibles et les dévorent; ce n'est même qu'avec beaucoup de peine que les soldats les chassent en avant à force de cris. Enfin, quand le cercle se rétrécit au point de ne plus renfermer qu'un petit espace, où l'on peut voir tous les animaux ensemble, on fait battre les tambours, les timbales, et jouer toutes sortes d'instrumens. Ces sons, joints aux cris et aux huées des chasseurs et des soldats, causent une si grande frayeur aux animaux, qu'ils en perdent toute leur férocité. Les lions et les tigres s'adoucissent; les ours et les sangliers, semblables aux bêtes les plus timides, paroissent abattus et consternés.

Le grand kan, accompagné de ses fils et des principaux officiers, entre le premier dans le cercle, tenant son épée nue et son arc, et commence le massacre

da

les

mi

la

m

to

da

tar

un

la

de

ba

s'é

et

ter

SA

let

cui

rés

qu

jet

su

qn

loi

en

« ]

(( (

((

en frappant les bêtes les plus féroces, dont quelques-unes entrent quelquesois en fureur, et veulent défendre leur vie. L'empereur se retire ensuite sur une éminence où l'on a placé un trône. Delà il observe l'attaque, dans laquelle personne ne s'épargne, quelque risque qu'il y ait à courir. Quand les princes et les seigneurs ont donné assez de preuves de leur courage et de leur adresse, les jeunes gens de l'armée entrent dans le cercle, et font un grandcarnage. Telle fut la chasse dont Jengis Kan donnale modèle à ses successeurs. Pour la terminer, les fils de l'empereur, encore enfans, se présentèrent, suppliant de donner la vie et la liberté aux bêtes qui restoient. L'une et l'autre furent accordées, et la chasse finit après avoir duré quatre mois.

Jengis kan employa la même manœuvre contre Jotalo-ddin, prenant toutes ses forteresses et ses villes, avançant toujours, l'enveloppant de tous côtés. Il le resserra dans un cercle étroit sur le bord de l'Indus. Réduit à cette extrémité, le sultan se détermine à risquer un dernier combat décisif. Il brûle ses bateaux afin d'ôter toute ressource à son armée, et n'en réserve qu'un pour sauver sa famille. Il attend ensuite l'ennemi de pied ferme. Ses soldats, environnés comme

M were than

m milians

MI THE BUT

THE PROPERTY.

PRESPORE "

**原建造水**流

ESP. DV. A

MEN Sire

AND THE WORLD A. P. L.

THE REAL PROPERTY.

ETHE P

HE WIND !

(Dassi)

WPIN RICH I

Milk to L

Market .

s féroces, uelquefois e leur vie. sur une rône. Des laquelle que risque es princes z de preur advesse. ent dans le Telle fut nna le moterminer, enfans, se donner la restoient. lées, et la atre mois. e manœuant toutes avançant s côtés. Il oit sur le extrémité, r un deres bateaux n armée, ver sa fani de pied s comme

dans une chasse, se désendirent comme les lions et les tigres revenus de leur premier étourdissement. Ils firent mordre la poussière à une multitude de Mogols; mais le nombre l'emporta. Pressés de tons côtés, les karasmiens se réfugièrent dans des rochers, où la cavalerie tartare ne pouvoit pénétrer. Mais réduit à une troupe de sept cents hommes, Jalalo-ddin se trouve dans l'impossibilité de soutenir une seconde attaque. La barque qui devoit transporter sa famille, s'étoit entr'ouverte en quittant le bord, et ces infortunés se trouvoient encore à terre. Le prince va embrasser sa mère, sa femme et ses enfans. Il s'arrache de leurs bras, fondant en larmes, ôte sa cuirasse, quitte toutes ses armes, à la réserve de son épée, son arc et son carquois, monte sur un cheval frais, et se jette dans le fleuve.

Jengis kan accourt sur la rive. Le sultan, du milieu du fleuve, comme pour le braver, vida son carquois contre lui. Letartare admire son courage, retient quelques capitaines mogols qui vouloient le poursuivre, et s'adressant à ses enfans, qui l'entouroient, il leur dit : « Heureux le père qui auroit un tel fils; « qui peut affronter le péril dont ce « prince vient d'échapper, peut s'expo-

« ser à mille autres, et l'homme sage qui « l'aura pour ennemi, tera toujours sur « ses gardes ». Cette admiration qu'on croyoit compatissante, ne se soutint pas au-delà du moment. Le vainqueur se fit amener la famille, que l'on massacra par son ordre. Jalalo-ddin, arrivé heurensement à l'autre bord, passa la nuit, sur un arbre, dans la crainte des bêtes féroces. Le lendemain, errant tristement sur la rive, il fut rejoint par une petite troupe de soldats, avec trois officiers de ses confidens, qui avoient trouvé un hateau pour le suivre. Ils lui annoncèrent deux mille soldats sauvés de la première défaite. En même temps, un officier de sa maison lui amena un bateau chargé d'armes, de vivres, d'argent et d'étoffes pour ses soldats. Avec ces secours, il se forma dans l'Inde un établissement, mais qui ne lui fit pas oublier son premier royaume. Il y revint. Son courage l'y soutint quelque temps contre sa mauvaise fortune. Enfin il succomba, et mourut dans un état obscur, peu après Jengis kan.

Pendant que ce prince donnoit d'un côté l'Indus pour borne à son empire, ses lieutenans de l'autre, subjuguoient la Perse, enclavoient la mer Caspienne dans sa domination, et l'étendoient jus-

tre tril néi tio  $\mathbf{de}$ gra ten cor prè des deu en l On oub plac non miè joui ils s cett de l harı mes pere resp

> avec peti

bais

leur

gnifi

qu

WI MERCAN

22 .77 A

TOL . C. 750 9

12 2 to 1

· 福田里 145

T TULE !

mi a th b ..

the costs of

the major 1

2.54 8 530

me men be

sage qui ours sur n qu'on itint pas eur se fit acra par heureuuit, sur êtes féstement e petite iciers de é un bancèrent remière ficier de a chargé d'étoffes urs, il se sement, on precourage sa maumba , et eu après -

oit d'un empire, guoient spienne entjusque chez les sultans d'Iconie, et d'autres souverains turcs, qu'ils rendoient tributaires. Lorsque les princes et les généraux furent revenus de leurs expéditions, il les assembla tous dans une plaine de sept lieues de tour, qui malgré sa grandeur, pouvoit à peine contenir les tentes et les équipages de ceux qui étoient convoqués. Le quartier du Kan avoit près de deux lieues de circuit. La tente destinée à l'assemblée, pouvoit contenir deux mille personnes, elle étoit couverte en blanc, pour la distinguer des autres. On y éleva un trône magnifique, sans oublier le feutre noir sur lequel s'étoit placé le monarque, quand il avoit été nommé Jengis Kan: symbole de la première pauvreté des Mogols, qui a toujours été en vénération parmi eux; mais ils s'étoient déjà beaucoup écartés de cette simplicité primitive. Tout le luxe de l'Asie brilloit sur leurs habits, sur les harnois de leurs chevaux, sur leurs armes, et dans leurs ameublemens. L'empereur reçut avec majesté l'hommage respectueux de ses grands vassaux, et avec tendresse, celui de ses enfans et petits-enfans, qui tous furent admis à lui baiser la main. Il accepta gracieusement leurs présens, et leur en fit de plus magnifiques. Les soldats eurent aussi part à ses libéralités.

Quoique les affaires qu'on devoit régler dans un si vaste empire fussent nombreuses, Jagatai, son ministre, avoit mis les lois en si bel ordre, qu'elles servirent à régler tout sans la moindre difficulté. Comme le Kan aimoit à parler en public, il prit cette occasion de faire l'éloge de ces lois, auxquelles il attribua toutes ses victoires et ses conquêtes, dont il fit exactement le détail. Il ordonna ensuite qu'on introduisît les ambassadeurs et les députés des pays rangés sous son obéissance, les écouta, et renvoya chacun satisfait. La cérémonie fut terminée par une grande fête qui dura plusieurs jours, accompagnée de festins dans lesquels on servit tout ce qui se trouvoit de plus exquis, en boissons, fruits et gibier, dans la vaste étendue de sa domination.

Cette espèce de triomphe fut encore suivi d'entreprises toujours heureusement terminées. La prospérité lui fut fidèle et l'accompagna jusqu'au tombeau. Il mourut à soixante et six ans, après un règne de vingt-deux. Jusqu'à la fin, il cons rva son autorité sur tout ce qui l'environnoit. Il ordonna qu'Octay, son fils, seroit son successeur, et que Toley, un autre de ses enfans, seroit régent du royaume, en atten-

1224.

dan éloi min pros exéc rent cenc ont cesse

un b

devin

ples, Jetime, lités. forme à ima une condu persua des fa péran pénétr sur-le lent m faire a une po qu'alor Tont e et puni

cuse,

the statement

SA SENSON BUAN

mi recent d'i'y

THE STREET

柳原 山

Big and

\$27 mm. 4

THE BURGER

THE SECOND

The Married Alb

Bill sier Middle

T THE !

1 1 1 Str. 1

國方法 1.

EN a no.c

M MANGE

Walle of

voit réfussent inistre, qu'elles moindre it à parasion de lles il atses conle détail. duisît les des pays s écouta, cérémoe fête qui agnée de out ce qui boissons, étendue

neureuseneureuseneureusene lui fut
'au tomsix ans,
. Jusqu'à
é sur tout
na qu'Ocsseur, et
enfans,
en atten-

dant l'arrivée de son frère qui étoit éloigné. Les grands, les généraux, les ministres, les princes, ses parens se prosternèrent, et promirent de faire exécuter sa volonté. Ses funérailles furent faites avec la plus grande magnificence, sans les sacrifices humains qui ont ensanglanté le tombeau de ses successeurs. Le sien, élevé simplement sous un bel arbre où il aimoit à se reposer, devint l'objet de la vénération des peuples, qui se plurent à l'embellir.

Jengis Kan méritoit ce respect d'estime, si l'on considere ses grandes qualités. Il eut toutes celles qui peuvent former un conquérant. Un génie propre à imaginer de belles entreprises, et une prudence consommée pour les conduire, une éloquence naturelle et persuasive, une patience à l'épreuve des fatigues et des obstacles, une tempérance admirable, un grand sens, une pénétration vive qui lui faisoit prendre sur-le-champ le meilleur parti. Son talent militaire éclate dans son succès à faire adopter une discipline exacte, et une police sévère à ses Tartares, jusqu'alors incapables de frein et de joug. Tout étoit réglé, service, récompenses et punitions. Le vin n'étoit pas une excuse, ni la naissance et le pouvoir, un droit de mal faire. Il professoit le déisme, et permettoit à chacun d'embrasser telle religion qui lui convenoit, pourvu qu'on crût qu'il n'y avoit qu'un seul Dieu. Il ne souffroit pas que personne fût persécutée pour sa foi. Quelques-uns de ses enfans et des princes de son sang, étoient chrétiens, juifs ou mahométans, sans qu'il leur en sût mauvais gré.

Ses lois sont simples, telles qu'il convient à un peuple neuf qui a peu de conventions sociales, ll est ordonné de croire à un seul Dieu. Les chess de secte et officiers du culte, quel qu'il soit, ainsi que les médecins, seront exempts d'impôts. Sous peine de la vie, personne ne se fera proclamer grand kan, sans avoir été elu, à une diette générale. Jamais vous ne ferez de paix avec aucun roi, prince ou peuple, qu'il ne soit soumis. Chaque sujet est obligé de servir le public, en quelque genre que ce soit. Un Mogol, ne prendra jamais pour domestique un Mogol, sous peine de la vie. Un Tartare ne donnera à boire ni à manger à un esclave qui ne lui appartient pas, sans la permission de son maître. Ainsi la désertion d'un esclave devenoit bien difficile. La proportion des châtimens aux délits est fixée. Les adultères sont condamnés

co hô cet cor pol ma mie

fam ire écri fera et u sont rital core conti fumé qui se est de piller ait ac semen refusé leur n Kan o rables e moi million

Ton

MINERAL ST.

le déismbrasser , pourvu 'un seul personne lques-uns son sang, iométans,

gré. qu'il cona peu de rdonné de s chefs de quel qu'il ns, seront e de la vie, mer grand une diette rez, de paix euple, qu'il t est obligé lque genre ne prendra

mort. Les habitans d'une province accoutumes à offrir leurs femmes à leurs hôtes et à leurs amis, murmurèrent de cette loi. Jengis Kan leur laissa leur contume, mais les déclara infâmes. La poligamie la plus étendue est permise; mais on ne se mariera pas dans le premier et le second degré.

Afin de multiplier les alliances des familles, on pourra les faire même entre les morts de cette manière : on écrira un contrat de mariage, et on fera les cérémonies entre un garçon et une fille désunte. Par la les morts sont réputés mariés, et les familles véritablement alliées. Cet usage dure encore chez les Tartares. Ils jettent le contrat au seu, et se persuadent que la fumée le porte aux futurs conjoints qui se marient dans l'autre monde. Il est défendu, sous peine de la vie, de piller l'ennemi avant que le général en ait accordé la permission. Malheureu-Togol, sous sement cette permission ne fut jamais ne donnera refusée sous ce règne. A l'exemple de esclave qui leur monarque, les capitaines de Jengis la permis- xan ont tous été sanguinaires et inexoa désertion rables; on pourroit, selon le calcul difficile. La le moins exagéré, compter plus de deux ux délits est millions d'hommes passés au fil de l'épée, ondamnés a compter ceux que le chagrin et les Tom. 6

horreurs de l'esclavage ont fait périr; et on pourroit aussi compter peut-être cinquante mille villes détruites, plusieurs de fond en comble, dont on trouve à peine les traces. Une reine très-aimée de ses peuples, que Jengis Kan avoit fait captive, il la promena enchaînée avec ses femmes, sur un char élevé, dans les états où elle avoit régné. Etoit-ce vanité barbare du vainqueur, ou avertissement aux sujets, qu'ils avoient passé irrévocablement sous une autre domination? de quelque manière qu'on interprête cette action, elle ne donnera pas une idée avantageuse de la galanterie tartare.

Octay, 1226.

Quoiqu'Octay eût été déclaré empereur par Jengis Kan, son père, il ne voulut accepter la couronne qu'après qu'elle lui auroit été accordée par les Etats. Entre la mort du grand Kan et l'époque de la tenue, de l'assemblée, il s'écoula deux ans, pendant lesquels Toley gouverna avec l'applaudissement général. Il fallut faire violence à Octay, pour l'engager à se charger du fardeau de la souveraineté. Son père avoit si bien choisi ses ministres et ses généraux, qu'il ne fut question d'en changer aucun. Le nouvel empereur donna sa principale confiance à Yelu, qui avoit

vant som de l' arme

la gue contre Jengia traits neur Chin-depuis

dit: «
« honn
« votre
prit du
près a
lua lui-

près d'

pourve

ement bataille cond Je sui raux

sur le

érir; et
être cinclusieurs
crouve à
aimée de
avoit fait
née avec
dans les
ce vanité
issement
sé irrévoination?
nterprète
pas une
nterie tar-

aré empeère, il ne
e qu'après
ée par les
id Kan et
emblée, il
squels Tocement géà Octay,
u fardeau
e avoit si
ses généen changer
donna sa
qui avoit

en celle du défant, homme intègre, savant dans les lois, d'une prudence consommée, uniquement occupée du bien de l'empire. Octay mit à la tête de ses armées Toley, son frère, qu'il aimoit tendrement, et qui ne démentit pas son choix.

Ses talens furent utiles au kan dans la guerre que son père lui avoit laissée contre les Chinois meridionaux, que Jengis Kan vouloit soumettre. On doit remarquer dans cette guerre plusieurs traits de fermeté héroïque, Le gouverneur d'une ville importante, nommé Chin-in, dont la bravoure retardoit depuis long-temps la prise, se voyant près d'être forcé, avertit sa femme de pourvoir à sa sûreté. Cette dame répondit : « Puisque j'ai partagé avec vous les « honneurs de la vie, je partagerai aussi wotre tombeau ». Sur le-champ elle prit du poison avec ses enfans, Chin-in. près avoir présidé à leurs obsèques, se ma lui-même, et la ville fut prise.

Ilapua, excellent officier, généraement aimé et estimé, pris dans une pataille, refusa constamment la vie, condition de changer de service. Je suis, dit-il, un des premiers génétraux des Kins, je souhaite de mourir sur les terres de mon maître». On lui # 100 TOTAL

m milland

M INDEA

Marine d

Birde .

TOPIO BOATE

SAN THE.

Manual .

fe

q

bı fe

de

ge

so: de

de

fer ter

fais

red

Chi

trie

à ca

com

la fa

feux

Jour

de p

L'e

A la

quoi

irrés

gouv

hom

rever

accorda à regret ce qu'il demandoit, et il fut tué. Hos-Hang, prince de la famille impériale, que le courage, la grandeur d'ame, et nombre de belles actions avoient rendu fameux, se cacha pendant une déroute, reparut ensuite, et demanda à être présenté à Taley. Il lui tint ce propos: « Je suis de la famille impériale. Je me nomme « Hos-Hang. Je commande les trou-« pes qu'on appelle fidèles. J'ai battu « trois fois vos armées. Je n'ai pas voulu « mourir avec une troupe obscure de « soldats. Je veux que ma fidélité soit « connue de tout le monde, la posté-« rité me rendra justice ». On désireroit que le prince Tartare eut sauvé un si brave homme; mais il l'abandonna aux soldats qui le firent souffrir et le massacrèrent. D'autres plus généreux verserent à terre du lait de cavale en l'honneur de ce prince, et le prièrent, s'il ressuscitoit, de revenir parmi les Mogol's.

Au siège de la capitale, appelée Pékin, les Tartares employèrent des machines qui lançoient des inventières. Les chinois avoient des inventions de différentes formes qui jetoient du feu, et qu'ils nommoient Pao, mot imitatif, pour exprimer le bruit de l'explosion.

and Table

in mark

图 201 日本行

till afterpres "

23F 18. 1

III SIL

20 12 16 P 14

THE RIVER IN

Mile Pio.C

Manage &

ndoit, et ce de la irage, la de belles x, se caparut enrésenté à « Je suis e nomme les trou-J'ai battu pas voulu bscure de delité soit la postédésireroit avé un si lonna aux ir et le généreux cavale en prièrent, parmi les

pelée Péit des maes entières. entions de it du feu, ot imitatif, explosion.

Avec cela, ils envoyoient des globes de fer remplis de poudre, qui éclatoient quand on y mettoit le feu, et faisoient un bruit semblable à celui du tonnerre. Co feu perçoit les cuirasses, brûloit tout à deux mille pieds à la ronde. Pour déloger les assiégeans des mines qu'ils creusoient sous leurs pieds, les assiégés descendoient de dessus leurs murailles de ces globes attachés à des chaînes de fer : ils prenoient sen à l'entrée des souterrains, par le moyen d'une mèche, et faisoient fracas parmi les ennemis, qui redoutoient singulièrement ces armes, ainsi que des hallebardes à feu que les Chinois employoient. Ces effets meurtriers, semblables à ceux de la poudre à canon, font croire, contre l'opinion commune, que, dès le commencement du treizième siècle, les Chinois savoient la faire servir à d'autres usages qu'aux feux d'artifices de leurs fêtes. En seize jours et seize nuits d'attaque, il périt, de partet d'autre, un million d'hommes.

L'empereur chinois se nommoit Sheu. A le juger par ses actions, il ne manquoit pas de bravoure; mais il étoit irrésolu, dépourvu de la science du gouvernement, et sans connoissance des hommes. Il affrontoit l'ennemi, fuyoit, revenoit sur ses pas, tenoit ferme dans

7.112900

: Ni King

 $\mathbf{n}$ 

ri

0

b

vi

pi

ge le:

po

Ce

SA

ćс

de

il :

rei

ils

la '

un

sen

l'er

**«** ]

((

"(C T

« j

« l

une ville, et l'abandonnoit. Ces variations réduisirent ses affaires dans le plus triste état. Il perdit l'estime de ses peuples, mais non leur amour. Sheu se faisoit justice lui-même. Quant à l'estime, se trouvant dans une ville où il passoit en fuyant avec toute sa famille, ses sujets versoient des larmes. Il leur dit: « Je ne demande pas que vous « fassiez aucun cas de moi; mais sou-« venez-vous des obligations que vous « avez à mes ancêtres ». A ces paroles, ils éclatèrent tous en sanglots. Ce prince devenu le jouet de la fortune, au lieu du cortége brillant de la prospérité, ne vit plus autour de sa personne que celui du malheur, l'ingratitude, l'insoleuce, la tyrannie de ceux qu'il avoit rendus puissans. Un de ces derniers, sous prétexte de pourvoir à la sûreté de l'empereur, le tint captif dans son palais, dans le dessein d'en tirer récompense des ennemis. L'infortuné, sous les verroux de la perfidie, s'écrioit: « Que j'ai de regret de n'avoir pas su « choisir mes officiers! Quelle douleur « de me voir renfermé par un esclave « que j'ai comblé de bienfaits »! De fidèles sujets le délivrèrent en tuant le traître.

L'empereur étoit alors renfermé dans

MEDI SON

(1) を表別を表する

Markett "

1940. 1

The same of

Taranta I

高速の発展され

do a b

Mary 1 m

OPEN SOUTH 1 1

BAR: Eus. L

Minth .

ant à l'esville où il sa famille, es. Il leur que vous mais sous que vons es paroles, . Ce prince e, an lieu spérité, no sonne que de, l'insoqu'il avoit derniers, à la sûreté f dans son rer récomtuné, sous , s'écrioit : voir pas su

Ces varia-

ans le plus

e ses peu-

. Sheu se

fermé dans

lle douleur

un esclave

faits »! De

en tuant le

sa dernière ville, dont les Tartares poursuivoient toujours le siége avec acharnement. On y souffroit une famine horrible. Après s'être nourri des animaux, on faisoit bouillir le cuir des selles, des bottes et des tambours ; on avoit tué les vieillards, les infirmes, beaucoup de prisonniers et de blessés pour les manger, et les soldats qui restoient, piloient les os des hommes et des animaux morts, pour les mêler avec les herbes sèches, dont ils faisoient une affreuse bouillie. Ces terribles extrémités déterminèrent Sheu à faire un dernier effort pour écarter les ennemis. Il sortit à la tête de ce qu'il avoit de plus brave; mais il fut encore repoussé. Les Tartares su rendirent maîtres d'une brêche d'où ils étoient prêts à se répandre dans la ville.

L'empereur fait appeler Chang Ling, un de ses parens, et le conjure, en présence de tous les grands, d'accepter l'empire. « Si vous pouvez échapper, « lui dit-il, vous continuerez votre race, « et releverez ce trône abattu. Pour « moi, ajoute-t-il, depuis dix ans que « je suis sur le trône, je n'ai point à « me reprocher de grandes fautes. Je « ne crains point la mort. Je vois que « la plupart des dynasties ont fini sous

ij

g Polisis

« les princes brutaux, ou ivrognes, ou « avares, ou débauchés. Vous savez « que je ne suis pas tel; et cependant « la dynastie des xins finit en moi. Je « vois avec douleur que les princes, « sous qui ont fini les dynastie, ont été « ordinairement exposés aux insultes, « aux outrages, à la prison, et traités « avec indignité. Je vous déclare au-« jourd'hui que cela ne m'arrivera pas». Il prend alors un habit ordinaire, tombe en furieux sur les Tartares qui avancoient. La mort qu'il alloit chercher au milieu des ennemis, le respecte encore. Prêt à être pris, il se retire dans une maison qu'il avoit fait entourer de paille et de fagots, ordonne qu'on y mette le seu quand il se seroit tué, se frappe, meurt, et la maison est consumée.

Lorsque Jengis Kan s'étoit trouvé maître d'une partie du pays des kins, des courtisans avides avoient voulu lui prouver que ce pays ne lui devieudroit utile qu'en tuant tous les habitans; qu'alors on pourroit en faire de beaux pâturages d'un grand rapport. Sans doute ces spéculateurs avides et cruels auroient mis des pasteurs mercenaires qui leur en auroient fait passer le produit, dont les richesses se seroient im-

me arre

« q

« d

« n

« g

« co

« sa « et « il

« ve

« m « de

« co frapp et pr ils fu

qui e Il ab l'exéc de pr

floris Il éta

Middle towns

MAKE BOWN

通问的 的 概念

· (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ((4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4) ((4

THE PARTY AND AND

Haber to b

Marita par

san bur.

of this line

gnes, on ous savez erendant n moi. Je princes, e, ont été insultes, et traités éclare auvera pas». re, tombe qui avanchercher pecte enetire dans itourer de qu'on y roit tué, n est con-

oit trouvé des xins, voulu lui evicuidroit habitans; de beaux ort. Sans et cruels ercenaires er le procient im-

mensément accrues. Le ministre Yelu arrêta l'exécution de ce barbare projet. Il dit à l'empereur : « Vous n'avez « qu'une petite partie de la Chine. Ce-« pendant, en y établissant un bon or-« dre, les terres labourables, le sel, le « fer, le profit des rivières et autres « marchandises, peuvent vous produire « par an des revenus immenses en ar-« gent, denrées et marchandises, sans « fouler les peuples ». Il ajouta : « Un « conquérant doit songer à se rendre « fameux autrement que par des mas-« sacres. Il faut à la vérité des soldats « et des capitaines pour combattre, mais « il faut aussi des magistrats pour gou-« verner, des paysans pour labourer, « des marchands pour trafiquer, des « mandarins pour avoir soin des revea nus de l'empire, et même des gens « de lettres pour éclairer les peuples et « conquérir les esprits ». Ces sages avis frappèrent l'esprit juste de Jengis Kan, et produisirent d'heureux essets; mais ils furent encore plus utiles sous Octay, qui en sentit aussi toute l'importance. Il abandonna au ministre le soin de l'exécution. Yelu sit des réglemens pleins de prudence et d'équité, qui rendirent florissans le commerce et l'agriculture. Il établit des douanes, et sixa les imN PRODUCT

HARRIST P

H MEST

pôts. On prenoit un dixième pour l'empereur sur le vin, le riz et le blé, et un trentième sur les autres denrées. Il paroît que le sel étoit en partie en ferme ou régie. Ce ministre s'opposa ensuite à une augmentation que des traitans proposoient sur les douanes. Il remontra qu'elle ruineroit le peuple; mais ses raisons ne prévalurent pas. Il jeta un profond soupir, et dit hantement que la misère où on affoit réduire les Chinois, seroit bientôt suivie des plus grands malheurs.

Octay, en montant sur le trône, avoit partagé ses provinces entre ses frères, ses parens et les grands seigneurs, qui les gouvernoient avec une parfaite modération, sous l'inspection sévère de l'empereur. Par ce moyen, il se procura un règne tranquille, mais qui ne fut que de treize ans. Il en vécut cinquantesix, et mourut à la suite d'un grand repas, où il ne se ménagea pas assez. Il paroît que ce prince étoit ennemi de la délation et de la bassesse. Il y avoit une loi qui désendoit, sous peine de mort, d'égorger les animaux, et qui ordonnoit de leur fendre le ventre, et de leur arracher le cœur. Cette loi, comme toutes les autres de cette espèce, avoit un principe politique; sayoir, de

ma n'o hoi la t soig SOI sniv l'en moi SOIL avoi qu'i Mog trev bliq AOISI  $A_{\rm P}$ 

fan

Toly male Yeld tion proc. L'ad tenda natio suffra fils. I minis

en m

prend

our l'emolé, et un nrées. Il partie en s'opposa que des ouanes. Il peuple; nt pas. Il lit hanteit réduire ie des plus

ône, avoit ses frères, neurs, qui rfaite mosévère de se procura qui ne fut cinquante-'un grand pas assez. ennemi de Il y avoit peine de x, et qui ventre, et Cette loi, tte espèce, saybir, de familiariser les Mogols avec l'usage de manger les entrailles des bêtes, qu'ils n'osoient toucher auparavant. Un Mahométan acheta un mouton et lui coupa la tête. Un Mogol lui ayant vu fermer soigneusement sa maison, soupçonna son dessein, monta sur le toît, vit tout, suivit le coupable, et le mena devant l'empereur. Octay réfléchit quelques momens, renvoye le Mahométan absons, parce que les précautions qu'il avoit prises pour se cacher, marquoient qu'il respectoit la loi, et condamne le Mogol à la mort, parce qu'il avoit contrevenu aux ordonnances de sûreté publique, en montant sur le toit de son voisin à son insu.

Après la mort d'Octay, l'impératrice Kayut, 3c. Tolyekona se fit reconnoître régente kan. 1242. malgré les remontrances du ministre Yelu, qui prétendoit que selon l'intention de l'empereur défunt, on devoit proclamer Shelyemen, son petit-fils. L'adroite veuve, sans exclure ce prétendant, suspendit deux ans la nomination. Et quand elle se fut assuré les suffrages, elle fit nommer Kayuk, son fils. Insensiblement aussi, elle retira au ministre sa puissance. On prétend qu'il en mourut de chagrin; ce qui doit surprendre; car nul homme n'eut jamais

Mark Mark

SHEET LOOK

of the state of

FE TERE CO. M. T. C.

Barry b

\$700 A 4512

With the Line

of Challenge

J. 7 . 7 . 1

A VERSON:

# | EG 407

WI WOLLS

autant de ressource, pour se consoler d'une disgrâce. Yelu étoit très-habile dans les sciences chinoises. Après sa mort, ses ennemis proposèrent de faire examiner ses biens, mais cette recherche les couvrit de honte. On trouva pen d'argent, beaucoup de livres écrits de sa main sur l'Histoire, l'Astronomie, l'Agriculture, le Gouvernement, le Commerce, des médailles, des instrumens de musique, d'anciens livres, des inscriptions antiques gravées sur des pierres et sur du marbre et des métaux. Dans ses voyages, il avoit eu grand soin de ramasser ces curiosités, au lieu des richesses qu'il auroit pu acquérir. Il possédoit à un degré éminent les qualités d'un grand ministre, une fermeté inébranlable, une présence d'esprit extraordinaire, une exacte connoissance des pays soumis à son maître, le discernement dans le choix de ses sujets, des ressources assurées, pour avoir dans le besoin de grandes sommes d'argent, a des provisions. Il fit de grandes dépenses pour attirer chezles Mogols des ouvriers, des officiers et des ingénieurs, des savans de tous les pays. Sans cesse il s'appliquoit à inspirer aux princes l'amour pour les peuples et pour la police; et aux peuples l'aversion pour le carnage

et la que dir des pein bar gué

épie que et 1 prer teur fit d mer gren offic natu leur gran sut 1 fut a certa le pal dire homn hono Chine Tarta

les ha

E FILE SCORE

IN THE PERSON AND AND

A THRUSTO BOOK

Eff foliage substitution in Fig.

19 -61 .

to the sale

3,27

からなるは質

ide turne

(Friday

consoler s-habile Après sa de faire e recherouva peu écrits de onomie, nent, le s instruivres , des sur des s métaux. rand soin u lieu des ir. Il poss qualités meté inéit extraorance des discernejets, des ir dans le argent, at dépenses ouvriers, , des sase il s'aps l'amour

olice; et

carnage

et la rapine. A la prise de la capitale de la Chine et des palais du roi, pendant que les autres se gorgeoient pour ainsi dire de butin, il ne prit pour lui que des cartes géographiques, des livres, des peintures, et quelques ballots de rhubarbe dont il se servit dans la suite pour guérir les soldats d'une sièvre maligne épidémique.

On ne sauroit assez louer les efforts que fit Yelu, pour réformer les mœurs et le caractère des Mogols. Il fut leur premier maître, et comme leur législateur, il dressa pour eux un calendrier, fit des réglemens sages pour le commerce, les finances, les douanes, les greniers publics, la subordination des officiers civils et militaires. La férocité naturelle des Mogols, leur ignorance, leur première éducation apportèrent de grands obstacles à ses desseins, mais il sut les surmonter. Sous son ministère fut abolie la coutume de choisir, en certain temps, les plus belles filles pour le palais de l'empereur. Enfin, on peut dire que la puissance dont ce grand homme a joui sous Jengis Kan et Octay, honore leur mémoire. Les annales de la Chine portent que vers ce temps, les Tartares pénétrèrent dans des pays dont les habitans avoient les yeux bleus et les

cheveux longs, et où les jours étoient si longs au solstice d'été, qu'à peine y avoit-il de nuit. A ces traits, on reconnoît les irruptions qu'ils firent dans la Russie, la Pologne, la Moravie, et jusques dans la Bohême, l'Autriche et la

Hongrie.

**建造**机

**第4**按照图:

Il to wet

計劃四部

L'impératrice Tolyekona jouit d'une grande puissance sous Kayük. On blame ce prince de n'avoir pas gouverné par lui-même, d'avoir donné trop de pouvoir à sa mère et aux grands, et d'avoir trop favorisé les bonzes et les lamas. L'histoire le loue de sa bonté et du courage qu'il sit paroître à la guerre. Il commanda lui-même ses armées pour la conquête de la Corée, et des pays voisins de la mer Caspienne qu'il soumit. On lui reproche ses libéralités excessives. Les peuples murmuroient hautement, et se plaignoient de ce qu'ils étoient obligés de fournir des chevaux aux seigneurs, qui jour et nuit couroient la poste, et de ce que la cour faisoit trop de dépenses en bijoux et pierreries, qu'elle achetoit à grands prix aux marchands mahométans, pendant qu'à peine se trouvoit-il dans le trésor de quoi payer les grandes armées qu'on 'étoit obligé de tenir sur pied. Kayük n ourut à quarante-trois aus, après huit

an , do fav fai pre Ka dig per que

pro

auss

de 1 surp fave si pr prov par s res, cami rako crna impé la re puiso de so n'en

enfer

parle

étoient peine y n recondans la , et jushe et la

uit d'une On blame verné par de pouet d'avoir es lamas. et du coue. Il compour la pays void soumit. s excessint hautece qu'ils s chevaux couroient our faisoit et pierres prix aux dant qu'à trésor de ées qu'on d. Kayuk après huit

ans de règne. Quoiqu'il laissat des fils, la donairière Tolyekona, jointe à la veuve favorite, Woulianish, entreprirent de faire nommer de Shelyemen, que la première avoit fait rejeter pour mettre kayük. Dans l'espérance d'obtenir cette dignité, Shelyemen vécut en empereur pendant les deux ans que dura la régence des deux princesses, en attendant que les états fussent assemblés; mais au grand étonnement du prince et de ses protectrices, le choix tombasur Mengko, aussi petit-fils de Jengis Kan, mais non de la branche régnante.

Après ces événemens, on ne sera pas Mengko, 4e1 surpris qu'il y ait eu des mouvemens en faveur de celui qui avoit vu le trône de si près. Ils s'étendirent dans plusieurs provinces de l'empire. Mengkoles calma par sa fermeté, la célérité de ses n.esures, et la précaution qu'il prit de faire camper une bonnearmée auprès de Korakorom, la capitale. On l'accuse de cruanté, parce qu'il fit mourir les deux impératrices, dont vraisemblablement la rebellion ne fut pas bien prouvée, puisqu'on les exécuta comme coupables de sortilége, le crime des personnes qui n'en ont pas. Le prince Shelyemen fut enfermé dans une forteresse, et on n'en parle pas. L'empereur, pour gagner ses

kan, 1250,

ff ifte Raffie

Washing P

A one with

A SEE PROPERTY.

And the state of

व ायार छ्या ।

a the matter by a

1 1 100 6

Santo V Est

Begg & over

At. Fd. E

S tittelinis fee

一個地場

sujets les plus instruits, offrit un sacrifice solennel au ciel sur une montagne, selon le rite de la Chine, cérémonie qu'il renouvella plusieurs fois. Il reconnut une religion dominante dans l'empire, qui fut celle des Lamas, à laquelle il donna un chef, sous le nom de docteur et maître de l'empereur. Il se soulagea aussi des soins du gouvernement de la Chine, en érigeant des fiefs pour les princes de sa maison, leur abandonnant l'utile, sous la charge de redevances, et se réservant la souveraineté.

Le mienx partagé en ce genre sut son frère Kublay, dont l'histoire fait un grand éloge. Il choisit pour ministre un Chinois nommé Yaohsu, d'une intégrité généralement reconnue, et d'une prudence au-dessus du commun. Le prince prit une ferme résolution de se conduite par ses conseils, et s'en trouva bien. Il y avoit, comme il arrive après des guerres de conquête, des bourgs et des villes sans habitans, de grandes et belles campagnes désertes. Yaohsu rassembla le plus qu'il put de paysans et de laboureurs, leur distribua des terres, les pourvut de tout ce qui étoit nécessaire pour les faire valoir. On régla ce qui seroit donné tous les ans, tant pour les redevances de l'empereur, que pour

les arra nois tivo tum paye tingo soltc il s'e qui a

ce qu fut re vieux mé d trop comn gouve raux c chés. et des ceux blay, peu n prend faisoit consei et alla l'empe de sor tendre

ft tifte fingelle.

Witness P

N CONTRACTOR

Consta MO

B HALL BY BANK

A STOCKLE BER

1 the same

E stratette E # E . .

to mili

1 1 1 m

10000

. 1 . 10 10. 4

a till after the la

717

1000

1 12 6 8 col

45- 10 8

? timbair die

m sacriontagne, onie qu'il reconnut 'empire, aquelle il e docteur soulagea ent de la pour les adonnant ances, et

genre fut toire fait r ministre 'une intéet d'une mun. Le ion de se 'en trouva rive après bourgs et grandes et aohsu rassans et de es terres, oit nécesn régla ce tant pour , que pour les magasins et greniers publics. Ces arrangemens plurent beaucoup aux Chinois, charmés de ce que le prince cultivoit les sciences, et estimoit leurs coutumes. D'autre part, les Tartares, bien payés, étoient fort contens. Kublay distinguoit les officiers de mérite, et consultoit ceux qui avoient de l'expérience; il s'exerçoit à tirer de l'arc avec ceux qui alloient à la chasse, et faisoit tout ce qui étoit de leur goût.

Ce gouvernement doux et modéré fut représenté à l'empereur, par les envieux du prince, comme un projet formé de se rendre indépendant. Mengko, trop facile à prendre des soupcons, commença par priver son frère de son gouvernement, et par casser les généraux qui paroissoient lui être trop attachés. Il nomma des officiers à leur place, et des mandarins pour faire le procès à ceux qu'on trouveroit criminels. Kublay, déconcerté par une disgrâce si peu méritée, se sentit d'abord porté à prendre les armes; mais comme il ne faisoit rien sans l'avis d' Yaoshu, par son conseil, il partit sans gardes ni troupes, et alla se mettre entre les mains de l'empereur. A la vue de l'humiliation de son frère, et de sa confiance, la tendresse de Mengko se réveilla, ilembrassa plusieurs fois xublay en pleurant, révoqua tous ses ordres, et lui donna plein pouvoir pendant la guerre qu'il alloit faire aux Songs, peuple chinois qu'il desiroit soumettre. Mais des mesures mal prises, un siège fait à contre temps, lui coûtèrent la vie. Il périt percé de coups sur la brêche d'une ville qu'il vouloit forcer. Il avoit cinquante-deux ans, et en régna neuf.

Kublay , 5c. kan. 1259.

山神明中

**HEAR** 

H MICH

Pendant qu'il expiroit sur les remparts des Songs, son frère les attaquoit d'un autre côté. Instruit de la mort de l'empereur, il accourt à l'armée qui venoit de perdre son chef, et refuse d'abord des conditions très-avantageuses offertes par Kya-tse-tao, ministre de Li-tsong, empereur des Songs; mais il les accepte ensuite, parce qu'il apprend qu'Alipuko, son frère, aspire à la couronne, et est déjà à la tête d'une armée auprès de Korakorom, l'ancienne capitale. Mengko s'en étoit fait une nouvelle, nommée Chan-tu. Le traité entre les Tartares et les Songs plut aux deux empereurs: au Tartare, parce qu'il obtenoit un tribut; au Song, parce que son ministre lui cacha cette honteuse condition, et lui persuada que la paix, toute glorieuse pour lui, étoit le fruit du conrage de ses troupes et de ses victoires

Trai

nistr les l règn cepe ma, des a foibl et il s doit l qu'oi corde par s choit gens : fiscal coup prouv tout l comm piquo de ses rendr les sci loi de quelq

qu'ils

n'ayoi

10日日は127日本

·新田田 (144)

" Karth

1 to t

dietan .

en pleues, et lui la guerro s, peuple ttre. Mais iége fait à

che d'une avoit cin-

neuf. r les rems attaquoit la mort de armée qui , et refuse antageuses ninistre de ongs; mais i'il apprend re à la cou-'une armée ienne capine nouvelle, té entre les x deux emqu'il obterce que son euse condipaix, tonte rnit du cones victoires. Tranquille de ce côté, xublay, marche contre son frère, qui avoit un partipuissant, le combat et le met en fuite.

Alors Kublay, s'entoura de sages ministres, dont les conseils produisirent les beaux réglemens qui ont rendu le règne de ce prince célèbre. Il s'en trouva cependant un entre eux, nommé Ahama, qui croisoit les bonnes intentions des autres. Il avoit deviné et trouvé le foible deson maître, qui aimoit l'argent, et il savoit hui en procurer. Ce talent rendoit l'empereur sourd aux remontrances qu'on lui faisoit sur le pouvoir qu'il accordoit à un ministre qui le déshonoroit par ses exactions. Le prince ne se fàchoit pas de la liberté des honnêtes gens; mais il employoit toujours le fiscal utile, semblable en cela à beaucoup de personnes qui voient et approuvent le mieux, et font le pire. Dans tout le reste, xublay peut être regardé comme le modèle des monarques. Il se piquoit de connoître par lui-même ceux de ses sujets qui pouvoient contribuer à rendre son règne illustre par les armes, les sciences et le commerce. Il se fit une loi de se servir des gens de mérite, de quelque nation et de quelque religion qu'ils fussent. Jusques-là les Tartares n'avoient guères estimé que le mérite

militaire. *kublay* donna de la considération aux mandarins lettrés, chargés de gouverner les peuples, et de rendre justice aux particuliers. Il régla leur nombre, leur rang, leur autorité, leur compétence, leurs appointemens, établit des tribunaux de guerre, de commerce, de manufactures, d'ouvrages publics. Il fit bâtir un palais en l'honneur de ses ancêtres. Il fut le premier prince Mogol qui alla en personne y rendre ses respects. L'observation des cérémonies qui curent lieu, pour lors, est devenue à la Chine une affaire d'état, un devoir strict, dont ses successeurs ne se sont jamais dispensés. On doit à kubley la première collection d'instrumens de mathématiques, qu'il rassembla de tous côtes, de livres originaux et traduits, un collége d'astronomes, chargés de faire le calendrier, de fixer le retour des fêtes, et tout ce qui a rapport à la religion; une académie de gens de lettres, occupés principalement de l'histoire du pays. Les membres s'appellent Hanlin, et sont en grande considération Enfin, il créa des censeurs de l'empire, le plus utile des établissemens, si l'intrépidité accompagnoit toujours la sur-le peu d' veillance. Kublay chargea le chef des quelle lamas, nommé Pasopa, d'inventer des nergie

ear qu'a de e rep des chos pas sur l afin e il fai

tion

Ce songe étoit le tr emba révéle assass arriva dont d'être une g mente Chaqu mentu ne s'e choisit considé-, chargés de rendre régla leur orité, leur nens, éta-, de comd'ouvrages s en l'honle premier ersonne y rvation des pour lors, faire d'état,

successeurs On doit à on d'instruil rassembla naux et tranes, chargés er le retour apport à la gens de letnt de l'hiss'appellent nsidération. le l'empire, ens, si l'inours la surearactères propres aux Mogols, qui jusqu'alors s'étoient servis indifféremment de ceux des peuples conquis. Il les sit représentant la parole, à la différence des caractères chinois, qui peignent les choses. Le bon empereur ne dédaignoit pas d'interroger lui-même les Mogols sur leurs progrès dans les sciences; et, afin d'inspirer l'émulation par l'exemple, il faisoit donner à ses enfans une éducation conforme à ses principes.

Ces soins ne l'empêchoient pas de songer à se faire rendre l'argent qui lui étoit dû par le Song. Il envoya chercher le tribut. Le ministre Kya-tse-tao, embarrassé d'une demande qui alloit révéler à son maître sa turpitude, fit assassiner les ambassadeurs, avant qu'ils arrivassent à la cour. Cette barbarie, dont l'horreur ne pouvoit manquer d'être attribuée au monarque, lui attira une guerre très-funeste. Le commandement de l'armée mogole étoit fort brigué. Chaque ministre présentoit ordinairement un général de son choix. Kublay, ne s'en rapporta qu'à lui-même, et choisit un capitaine déjà connu par plusieurs exploits, nommé Peyen. Il y a peu d'exemples d'une guerre dans lale chef des quelle les sujets aient montré plus d'éinventer des nergie, d'amour pour leur souverain,

1274.

Markey P

A PROPERTY.

DARK SET KAN

INITE SOUTH

CHECK BOOK

の間の関係が

"amilents"

a street a b

11995

10 to 1 to

(图 4/201 · # %

14 15 4 ..

transit by

2016年12日

il: Fat.L

the little

et de zèle patriotique, et où ils aient été moins secondés par le gouvernement. Il étoit entre les mains d'une femme, grand-mère d'un prince de douze ans, dirigé par le traître Kya-tse-tao. Il est vrai que les Songs ayant éprouvé de grands revers, l'impératrice le congédia. Il fut tué par les Mogols, dans une

retraite qu'il s'étoit choisie.

Il falloit à Peyen toute son habileté, toute la valeur, l'intrépidité, l'obstination de ses troupes, pour vaincre les Songs, qui se défendirent en désespérés. Quandils ne pouvoient plus résister, ils aimoient mieux s'entre-tuer, tendre la gorge aux conemis, ou se précipiter dans les puits et les rivières, que de se rendre. L'histoire offre plusieurs exemples, non-seulement de familles, mais de villes entières qui se dévouèrent ainsi, ou se détruisirent par les flammes; de sorte que les vainqueurs, en y entrant, ne trouvoient que des cadavres et des cendres. L'impératrice fit des tentatives pour obtenir la paix, à la condition même de rendre son fils sujet des Mogols. Son ambassadeur tâchoit d'émouvoir la pitié du général, en lui représentant l'injustice qu'il y auroit à dépouiller un enfant. Peyen répondit : « Quant à la jeunesse du prince, vous

« d

«é« A

« u

« m

C tion à se entre ter a ceper blem les n partir Kuble envoy Hong cesse sa mod en son tres ca aux yet cour 1 dans le lont le Honhk

et dit

dynas

par c

BACKSTAN

P10 6 617

to furt.li

Bielde .

s aient nement. ename, ice ans, o. Il est nuvé de ongédia. ans une

ahileté, obstinaincre les sespérés. sister, ils tendre la récipiter que de se ars exemles, mais ent ainsi, ames; de entrant, es et des tentatives condition des Mod'emouni repréoit à déépondit : ce, yous « devez résléchir qu'autresois votre dy-« nastie ôta l'empire à un prince qui « étoit à peu près de l'age du vôtre. « Aujourd'hui le ciel ôte l'empire à « un enfant pour le donner à mon « maître. C'est le sort, il faut s'y sou-« mettre ».

Cette réponse annonçoit une disposition irrévocable. La régente consentit à se remettre avec son fils Kongtsong, entre les mains du général. Il la fit traiter avec les plus grands égards. Mais cependant après lui avoir retiré insensiblement, ainsi m'au jeune roi, toutes les marques de sour dignité, il les sit partir pour la cour du Kan; lorsque Kublay fut averti de leur approche, il envoya à leur rencontre l'impératrice Hongkila, sa première femme, princesse recommandable par sa vertu et sa modération. Elle fit tout ce qui étoit en son pouvoir pour consoler ces illustres captifs ; et lorsque l'empereur étala aux yeux des princes et princesses de sa cour les bijonx et les trésors trouvés dans le palais des Songs, richesses que tout le monde contemploit avec joie, Honhkila ne put retenir ses larmes, et dit à son époux : « Seigneur, les dynasties ne sont pas éternelles . jugez par ce que vous voyez arriver à celle

**有物素**作

« des Songs, de ce qui arrivera à la « nôtre. »

Au milieu du trouble de la prise de la capitale, les fidèles Chinois sauvèrent d'ux jeunes princes enfans de leur dermer empereur, d'une autre femme, et relevèrent leurs étendards sous le nom de l'aîné. Il mourut de maladie. Ils placèrent Tiping, le cadet, sur le trône. Sans la désunion qui se mit entre eux, sans les trabisons qu'opérèrent la séduction des vainqueurs, et la terreur des vaincus, ils étoient encore en état de se défendre, avec des provinces entières, des soldats déterminés, de bonnes villes, des vaisseaux, et les débris d'un vaste empire. Il convenoit de faire une guerre de chicane qui auroit fort embarrassé les Mogols; mais les généraux Chinois voulant terminer la guere par une seule action, réunirent leurs troupes, et tant étoit grande la confusion et l'indiscipline, ils se laissèrent surprendre. Battus sur terre, ils se réfugièrent sur des vaisseaux qui ne firent pas une plus grande résistance. Lûsyeufu, un des chefs, voyant tout perdu, vogue au vaisseau de l'empereur, où étoient sa propre femme et ses enfans, les fait jeter dans la mer. S'approchant ensuite du jeune prince, il lui dit d'un ton ferme:

« l « l « p « e Ap

ran cipi des La auti

tien qui Sans elle tach

histo hom dyna s'app

toien donn méric mépr rent persa

eux. Tarta qui d minist

Tor

ivera à la la prise de sauvèrent leur derfemme, et us le nom ie. Ils plar le trône. entre eux, t la séducerreur des état de se entières, nnes villes, d'un vaste une guerre mbarrassé ax Chinois par une s troupes, on et l'inarprendre. gièrent sur s une plus u, un des vogue au étoient sa s, les fait ant ensuite

ton ferme:

« Seigneur ne déshonorez pas votre il-« lustre samille, en suivant l'exemple « de Konstong, votre frère; mourez « prince souverain, plutôt que de vivre « esclave d'une nation étrangère ». Après ces mots, il l'embrasse en pleurant, le met sur ses épaules, et se précipite avec lui dans la mer. La plupart des Mandarins suivirent cet exemple. La princesse mère, un peu éloignée des autres vaisseaux, attendoit avec impatience des nouvelles de son fils. Celui qui les lui porta, vouloit la consoler. Sans mot dire, sans verser une larme, elle se jette dans la mer. Les dames attachées à sa suite l'imitent aussitôt. Les historiens chinois disent que cent mille hommes se noverent. Ainsi finit la dynastie des Songs, dont la famille s'appeloit Chao.

Le desir des conquêtes qui ne coûtoient à Kublay que des ordres, lui donna envie de subjuguer les Chinois meridionaux et les Japonais. Ceux-ci méprisèrent ses menaces et maltraitèrent ses ambassadeurs. La tempête dispersa les vaisseaux qu'il envoya contre eux. Plus de soixante mille Chinois et Tartares périrent dans cette expédition qui déplaisoit fort aux grands et aux ministres. On murmura aussi beaucoup

NO MY MARKET

71 3 162/11 " ]

de la confiance que l'empereur continuoit d'accorder à Ahama, et de ce qu'après avoir fait punir cet exacteur, dont les vols furent prouvés, il en mit à la tête de ses finances un autre qui ne valois pas mieux. Des mandarins fidèles ver'arent encore ouvrir les yeux à Ku. blay. « Si nous ne le faisons pas, di-« soient-ils, la postérité nous rendra « justice, et nous passerons pour des « gens sans honneur. Le bien de l'em-« pire demande que nous fassions con-« noître celui qui en est la ruine ». Un d'entre eux nommé Cheli se dévous, L'empereur irrité lui fit donner la bastonnade si cruellement, que le sang lui sortoit par le nez et par la bouche. Kublay crut que dans cet état, l'accusateur conviendroit qu'il avoit eu tort, et le fit interroger de nouveau, mais il répondit : « C'est uniquement le bien a de l'état et l'honneur du prince qui « m'ont fait parler; que je meure, si je « ne prouve pas mon accusation » Frappé de cette fermeté, le Kan examina, découvrit la vérité, cet punit le coupable. Il se repentit d'avoir fait maltraiter Chéli, et se plaignit de ce qu'on ne l'avoit pas éclairé plutôt. Les censeurs de l'empire répondirent : « Il a « été jusqu'ici trop dangereux de vous

«
ne

per part et la seur à sa cana Vière pris surve nistra pande gouve intitu admir trois ; une te les boi le célè

peloit la Chin des con tenir. (

« mez « vous

MIT IL Office

Ten au

MEN STAR

OUTS TON

Herrico de la constante de la

2 200 6

र विशेष के हैं भी भाष्टिक

7112.

A1 6 00 -19

Pel .12

HARM .

« avertir des intrigues des mauvais mi-« nistres ». En effet, quand les princes ne sont pas instruits, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu.

Kublay passa sa dernière année à perfectionner les établissemens utiles qu'il avoit créés; afin que tous ses peuples se sentissent de son influence, il partageoit son séjour entre la Tartarie et la Chine, comme ont fait ses successeurs. Entre les grands biens qu'il fit à sa conquête, on doit compter les canaux de communication entre les rivières, et les travaux immenses entrepris pour rendre celles-ci navigables. Il surveilloit toutes les part's de l'administration avec une attention qui répandoit une grande activité dans le gouvernement. Chenken, son fils aîné, intitulé prince héritier, le secondoit admirablement. Il mourut à quarantetrois ans, ayant montré dès l'enfance une tendre inclination pour la vertu et les bonnes mœurs. Quand il alla relever le célèbre Peyen, que l'empereur rappeloit auprès de lui après ses exploits à la Chine, le prince demanda au général des conseils sur la conduite qu'il devoit tenir. Celui-ci répartit : « Prince, n'ai-« mez ni le vin, ni les femmes, et tout « yous réussira ». On ne sait si cet avis

L 2

contit de ce
xacteur,
en mit
e qui ne
is fidèles
ex à Ku-

pas, dis rendra pour des de l'emions conine ». Un e dévous.

er la base sang lui
iche. Kul'accusat eu tort,
u, mais il

nt le bien prince qui eure, si je usation »

Kan exaet punit le ir fait male ce qu'on

Les cennt: «Ila nx de vous n'étoit pas une censure indirecte de l'empereur Kublay qu'on croit avoir été trop adonné à ces deux passions. On lui reproche aussi d'avoir trop lavorisé les sectateurs de F6. D'ailleurs il est reconnu pour un des plus grands princes Mogols. Il vécut quatre-vingts ans, et en régna cinquante-deux. On le regarde comme le premier empereur Tartare de la Chine. Sa famille substituée aux Songs s'appeloit la dynastie des Yvens.

Timûr , 6e, kan. 1294.

Le prince Chengkin avoit lausé trois fils. On ne sait pourquoi Kublay, en mourant, destina sa couronne à Timûr, le dernier. Kanmala l'aîne ne murmura pas de ce choix. Il donna aux autres l'exemple de l'obéissance aux ordres de son grand'père, prêta serment à son cadet, et lui fut toujours soumis. Timûr, assuré de sa fidelité, n'hésita pas à lui confier le gouvernement de la Tartarie. Il s'y fit singulièrement estimer par ses belles qualités; et la mort qui l'emporta encore jeune, causa un deuil genéral. De son côté, Timur captivoit le cœur des Chinois. Il les réunit tous sous son empire par sa donceur, ce que n'avoient pu faire ses prédécesseurs par leurs exploits. Il passe dans leur histoire pour un prince parlait. Sa vertu domnante étoit l'amour de ses peuples. Il m

les dan vri pou mê cho raux vice dans

ans,

regn

de si  $\mathbf{Q}$ son puiss capita mettr Kani semei frère et des son al frères posa a travail Hayspersua plus à

surpris

recte de avoir été ions. On ) lavorisé il est reis princes ans, et en e regarde r Tartare tituée aux es Yvens. laissé trois ublay, en e à *Timûr*, e murmura aux autres x ordres de nent à son oumis. Tin hesita pas nent de la ent estimer a mort qui sa un deuil ur captivoit réunit tous eur, ce que cesseurs par leur histoire ertu domieuples. Il n

négligeoit rieu pour les soulager. Outre les hommes de confiance qu'il envoyoit dans les provinces, chargés de découviir les besoins de ses sujets, et d'y pourvoir, il y alloit quelquefois luimême. Nul prince n'a fait un meilleur choix de ses ministres et de ses généranx, et n'a montré un éloignement plus constant pour l'adulation et le luxe, vices, qui ne sont que trop communs dans les cours. Il mourut à quarante ans, dans la quatorzième année de son regne, sans laisser d'enfans, ni désigner de successeur.

Quand il ferma les yeux, Hayshan, Hayshan, son frère, se trouvoit à la tête d'une 7e. kan. 1308. puissante armée, non éloignée de la capitale. L'impératrice venve desiroit mettre sur le trône un prince fils de Kanmola, cet aîné qui avoit si généreusement cédé la couronne à Timûr, son frère cadet. Quoique les vœux des Mogols et des Chinois fussent pour Hayshan, son absence lui faisoit tort. Un de ses frères, nommé Ayyulipalipata, s'opposa à la faction, laissant croire qu'il travailloit pour lui-même. Il réussit. Hayshan y fut trompé. Il accourut, persuadé qu'il alloit avoir un rival de plus à combattre, et fut agréablement surpris, quand son frère lui remit le

MEN ERM

REAL PROPERTY.

. . , , 1 . 1

Halling .

sceptre dont il s'étoit rendu dépositaire. uniquement pour le lui assurer. Hayshan montra un penchant décidé pour la doctrine de Confucius. Il en fit traduire les livres dans la langue des Mogols, et en recommanda la lecture à ce peuple. Au contraire, les sectateurs de Fo perdirent de leur crédit, qui avoit été grand sous les derniers empereurs. Les biens des bonzes avoient été exempts d'impôts, il les y assujétit. Ce prince étoit bon guerrier, équitable, généreux, protecteur des gens de lettres; mais il se livra trop au vin et aux femmes. Ces deux passions abrégèrent ses jours. Il ne régna que trois aus, et. mourut à trente-un ans.

Avyulipali-1311.

N Mag

瀬岩緑

制御對到

Il convenoit qu'Ayyulipalipata, qui pata, Se. kan. avoit si bien conservé le trône à son frère, le remplaçat après sa mort. Il y monta sans difficulté. Sous son règne, l'empire fut affligé de sécheresses, de famines, d'inondations, de tremblemens de terre, d'épidémies, et sur-tout d'éclipses de soleil, espèce de fleau que les Chinois redoutoient singulièrement, quoiqu'ils en connussent le principe, puisqu'ils les calculoient. Il paroît qu'il y avoit des divisions religieuses. Les disciples de Confucius imputèrent tous ces malheurs aux bonzes, qui s'en désen-

doie le pa des d coit 505 faute verne Si de partic princ coup gu'à . men presci même lever avoier de fai roit c néglig tares a que ce comm lut abo un pri être in rempli Ayyu

mais il

lieuten

toutes

Batte 1

HER KRIP

RING TOWN

House small

\$2" A \$100 g gg . "

St. A

. ....

1.6: A

· 60,00

field to

italai I

A will be with

ositaire, Hayslé pour ifit trades Moure à ce teurs de ui avoit pereurs. exempts e prince e, génélettres; et aux orégèrent s aus, et.

pata, qui ne à son nort. Il y n règne, resses, de nblemens tout d'éfléau que ièrement, principe, aroît qu'il s. Les disnt tous ces en défendoient vivement. Le bon empereur pritle parti de s'en accuser lui-même dans des écrits qu'il rendit publics. Il avancoit que les calamités qu'éprouvoient ses peuples, étoient une punition des fautes qu'il avoit commises dans le gouvernement, et promettoit de se corriger. Si de pareils aveux font honneur à un particulier, rarement ils sont utiles à un prince. Ayyulipalipatas'appliqua beaucoup plus à un gouvernement intérieur qu'à la guerre. Il mit en vigueur l'examen annuel des mandarins, qui étoit prescrit, mais négligé. Il y présidoit luimême. Le but de cet examen étoit d'élever à un grade supérieur ceux qui avoient bien rempli leurs fonctions, et de faire descendre ceux qu'on trouveroit coupables de prévarication ou de négligence. Il associa des mandarins tartares aux chinois. On pourroit croire que ce sut pour faire justice à lui-même, comme il la faisoit aux autres, qu'il voulut abdiquer l'autorité souveraine dont un prince si humble se jugeoit peutêtre incapable; mais son fils refusa de remplir le trône que son père lui cédoit. Ayyulipalipata se désista de son projet; mais il déclara le prince héréditaire son heutenant - général, et le chargea de toutes les affaires. Hine régna que neuf

ans, et mourut à cinquante-six; prince plus louable par l'absence des vices, que par la présence des vertus.

Cl otepala, 90. kan. 1526.

A l'age de dix-neuf ans, Chotepala, saisi des rènes de l'empire, le gouverna en prince consommé. Il réforma, dans sa cour, le luxe, les débanches, l'avarice, que la foiblesse de son père y avoit laissé subsister. Sa profonde vénération pour les ancêtres, et les rites religieux qui accompagnent ce culte, lui gagnèrent l'estime et l'amitié des Chinois. Ses sentimens furent augmentés par la diminution des impôts, et de grandes largesses faites avec discernement, sur les conseils de son ministre Paychu, homme excellent dans tous les genres. On accusa les censeurs de l'empire de s'occuper plutôt à parler mal de l'emperenr, qu'à l'avertir de ce qui se passoit. Quelques-uns furent punis. En général, de pareilles compagnies, quand elles rendent leurs observations publiques, sont fort à craindre pour le souverain. Trop de confiance perdit le jeune empereur. Il n'imagina pas que les parens d'un ministre, qu'il avoit fait mourir justement, songeroient à le venger s' ls le ponyoient; mais ils formèrent une conspiration de plusieurs grands mécontens des résormes, lesquels entrèrent à l'imp prind tepa régn mon qu'il cupé qui pour aimé espér

tion metti Kan les fr truisi conse averti tard: crut e point d'abo mut a plus effort tous I la co mauva uns.

graves

; prince s vices,

tepala, ouverna na, dans s, l'avae y avoit neration religioux n gagnenois. Ses oar la diundes larent, sur Paychu, es genres. mpire de de l'empese passoit. ı général, and elles abliques, souverain. enne emles parens it mourir enger s' ls èrent une ds mécon-

ntrèrent à

l'improviste dans le palais, tuèrent le prince et Paychu, son ministre. Chotepala n'avoit que vingt-trois ans. Il en regna quatre. Paychu avoit pent-être montré trop d'aversion pour les Lamas, qu'il traitoit de gens uniquement occupés du soin d'amasser de l'argent, et qui protégeoient des scélérats; mais pour l'empereur, il étoit généralement aimé. Il faisoit concevoir les plus grandes espérances, et sa mort causa une affliction générale.

Les conspirateurs avoient dessein de Yesum Temettre sur le trône un fils du prince kan. 1325. Kanmala, qui commandoit alors sur les frontières de la Tartarie. Ils l'instruisirent de leur projet; mais loin d'y consentir, il envoya des couriers pour avertir l'empereur. Ils arrivèrent trop tard : le crime étoit consommé. Yésun crut devoir user de prudence pour ne point aigrir les coupables. Il accorda d'abord une amnistie générale, et promut à des dignités quelques-uns des plus distingués; mais après ce premier effort de politique, il les punit presque tous par la mort, la prison, l'exil, et la confiscation des biens. On trouva mauvais qu'il en eût épargné quelquesuns. Il y eut à ce sujet des plaintes grayes contenues dans un mémoire que

if ir it. affin

THE WAR

l'empereur permit qu'on lui présentât publiquement, peut-être parcequ'il ne put l'empêcher. On l'exhortoit à sévir contre les ministres coupables d'injustices et de vexations, parce que l'impunité de pareils crimes fait craindre, avec juste raison, la ruine prochaine des empires. En conséquence, l'empereur étoit prié de visiter les prisons, pour découvrir s'il n'y avoit pas des personnes qui gémissoient dans l'oppression, d'envoyer partout des commissaires chargés d'examiner l'état des villes et des campagnes, celui des troupes, de distribuer des secours et même des remèdes aux pauvres malades. Ils empêchent la pêche des perles, comme faisant périr trop de monde, mettent des bornes à la valeur des pierreries que les gouverneurs achètent à tous prix pour faire des présens à la cour, ne comptant pour rien la ruine des provinces, pourvu qu'ils soutiennent leur crédit par ce moyen.

Un prince, disoit-on, ne doit penser qu'à gouverner l'empire en père de ses sujets, et ne doit pas se reposer du soin de sa puissance sur les bonzes et les lamas auxquels il laisse trop d'autorité. Depuis qu'on s'occupe tant de sacrifices et de prières à Fô, le ciel a donné des

ma juse abo s'at qu'i les tou toie scar cess abu mén chas astro et au à de est 1 pere que meu pend ches princ d'écc ne fi plain

II qui av

sordi

à Pâş

règne

162 10

F40. . (5

明明 (

résentât qu'il ne t à sévir d'injusue l'imraindre, naine des mpereur ns, pour des perl'opprescommisdesvilles troupes, nême des Ils empêomme faiettent des ies que les prix pour comptant es, pourdit par ce

oit penser ère de ses ser du soin izes et les d'autorité. e sacrifices donné des marques continuelles de sa colère; et jusqu'a ce qu'on voye le culte de Fo aboli, et tous les bonzes chassés, on doit s'attendre à être malheureux. Il paroît qu'il y avoit un déchaînement contre les ministres de la religion de Fô, surtout contre les principaux qui habitoient la cour, où ils étaloient un luxe scandaleux, et où la faveur des princesses leur donnoit un pouvoir dont ils abusoient au détriment des peuples. Le mémoire exhortoit aussi l'empercur à chasser de son palais les eunuques, les astrologues, les médecins, les femmes, ct autres oisifs, dont l'entretien montoit à des sommes exhorbitantes. L'empire est une famille, ajoutoit-on, dont l'empereur est le père. Il ne convient pas que parmi ses enfans, il y en ait qui meurent faute de secours et de soins, pendant que d'autres regorgent de richesses. Encore moins convient-il qu'un prince croie indigne de sa grandeur d'écouter les cris des misérables . Yesun ne fut pas tout à fait insensible à ces plaintes, mais il remédia peu aux désordres, et mourut dans son indolence, à l'âge de trente-six ans, après cinq de règne.

Il laissoit un fils nommé Asukipa, Hoshila, 11e qui avoit été nommé prince héréditaire, kan. 1328.

ce qui donnoit un droit incontestable à l'empire. Cependant une faction entreprit de mettre sur le trône, deux fils d'Hoysun, nommés Hoshila et Tutemûr. Plusieurs grands furent massacrés. Ces crimes furent appelés punitions par le partivainqueur. Aussitôt qu'Hoshila se vit sur le trône, il nomma son frère prince héréditaire, et mourut subitement après un an derègne. On a soupconné son frère d'avoir contribué à sa mort.

Tutemår, 12e. kan. 1329.

Si Tutemûr commit ce crime, il n'en jouit pas long-temps. Son règne, troublé par des conspirations, ne dura que trois ans. On remarqua qu'il fut le premier monarque tartare qui alla au temple du ciel, et y sacrifia en personne. Il régla que parmi les femmes de l'empereur, une seule porteroit le titre d'impératrice. sous Jengis Kan, il y en avoit eu vingt et une, et cinq ou sept sous d'autres empereurs. Il mourut à l'âge de vingt-neuf ans, et ordonna qu'on proclamât un des fils de son frère Hoshila.

Thoûan-Tenaîr , 13e. kan. 1332. Le premier qui fut placé sur le trône, nommé *Ilinchipin*, mourut au bout de quelques mois. Il avoit été reconuu par les soins de l'impératrice *Pûtasheli*. Quoiqu'elle eût un fils nommé *Yentye*-

kıî po Qι me l'ai tan pro plu goi les lite bia Vue qui pro dél péi la ( san l'e affa mi

> san de ses im s'il

ton par do

1 1 1 W

ret ti

due to

entreeux fils t Tutessacrés. ons par Hoshila on frère subitea soupbué à sa , il n'en , troublé que trois

stable à

troublé que trois premier mple du Il régla pereur, impéraen avoit ept sous à l'âge a qu'on pn frère

e trône, bout de bouu par itasheli. Yentyekûtse, elle exigea qu'on exécutat les dispositions du feu empereur son époux. Quand Ilinchipin mourut, elle fit mettre sur le trône Touhan-Temûr, l'autre fils d'Hoshila, malgré les instances qu'on lui fit encore pour son propre fils. On ne pouvoit pas faire un plus mauvais choix. Touhan n'avoit de goût que pour le luxe, la molesse et les plaisirs. Il étoit timide et cruel, qualités qui s'allient assez souvent. Il trembia en montant sur le trône, à la vue de la grande puissance du ministre qui l'y avoit placé. S'il n'étoit mort à propos, peut-être Touhans'en seroit-il défait, comme il se débarrassa de l'impératrice Pûtasheli, à laquelle il devoit la couronne, mais dont la grande puissance, fondée sur l'estime du peuple, l'effraya.

L'éloignement qu'il avoit pour les affaires fut augmenté par la ruse d'un ministre, nommé Oga-Tay. Connoissant le caractère irrésolu et indolent de son maître, il lui traça le tableau de ses occupations comme un ouvrage impossible; l'épouvanta par l'idée que s'il vouloit gouverner par lui-même, il tomberoit de faute en faute; qu'il valoit par conséquent beaucoup mieux abandonner tous les soins de l'administration

aux ministres, ce que sit le monarque; mais comme il n'a voit ni solidité, ni constance dans le caractère, il changeoit perpétuellement de ministres, changement qui sit naître des factions dans sa conret des révoltes dans les provinces. Outre les capitaines et les chefs qui prositoient du mécontentement des troupes et des peuples pour s'emparer de l'autorité dans les districts, il y en eut jusqu'à cinq qui se sirent proclamer empereurs.

L'impératrice Ki, née da la Corée, dominoit à la cour. Elle avoit un fils nommé Ayyeushilitata, dont le caractère indépendant se refusa à l'éducation des princes chinois. Elle consistoit à assister tous les jours aux leçons que des mandarins donnoient dans le palais. Les ensans de l'empereur y étoient mêlés avec les autres. Le prince héréditaire ne goûta pas les principes sévères des lettres sur les causes de la ruine des dynasties. Il traitoit ce qu'on Lui montroit de verbiage inutile et obscur. Propos imprudens qui scandalisèrent les docteurs. L'impératrice, de son côté, peu scrupuleuse sur l'étiquette, se mettoit au-dessus des bienséances. Deux courtisans, quoique fort décries par le déréglement de leurs mœurs, avoient les entrées libres dans

le me en El ép vo de ges

piè au côt pat ple gér par hor CA me II p tro de dor arn fit

suc

don

les d'ol arque; i consoit pergement sa cour . Outre: fitoient et des utorité jusqu'à ereurs. Corée, un fils e caraclucation oit à asque des palais. étoient e héréipes sés de la e qu'on utile et scandaratrice, ur l'éties bienque fort e leurs res dans

le palais. On les y voyoit continuellement. Les censeurs de l'empire osèrent en porter des plaintes à l'empereur. Elle les en fit punir par son foible époux. Vaine et entreprenante, elle voulut mettre ses parens sur le trône de Corée, fit assassiner le roi, et engagea son époux trop complaisant à seconder les usurpateurs. Il envoya à sa sollicitation une armée qui fut taillée en pièces, et ce malheur mit le comble aux désastres de l'empire.

Pendant qu'il étoit attaqué de tous côtés, qu'il n'y avoit aucune subordination parmi les troupes, que les peuples épuisés par les mauvaises années, gémissoient sous le fardeau des impôts, parut sur les frontières du Midi un homme d'une naissance obscure nommé Chú. On croit qu'il avoit été élevé domestique dans un monastère de Bonzes. Il prit parti dans les troupes, lorsque les troubles commençoient, devint chef de bande, s'associa plusieurs capitaines, dont les soldats réunis formèrent une armée. Il en cut le commandement, et sit à leur tête, des exploits suivis de succès rapides. Chû se disoit destiné à donner la paix au monde, et à rendre les peuples heureux. Il eut l'adresse d'obtenir de ses généraux, d'abord es-

1336

PERC MARK

P. 40. 12

Hilliam Balle

pèce de brigands comme lui, qu'on ne pilleroit ni ne massacreroit. Cette manière généreuse de faire la guerro lui gagna le cœur des Chinois. Il mérita anssi leur estime, en les estimant ham même, s'appliquant à connoître leurs lois, et à leur montrer de la confiance; pendant que l'empereur, à l'instigation de ses ministres, les traitoit en sujets suspects, et les faisoit désarmer. Comment ces peuples vexés et méprisés par les à logols ne se seroient-ils pas attachés à un vainqueur qui disoit : « C'est aux « Chinois à gouverner les Tartares, et « non pas aux Tartares à gouverner les « Chinois ».

Ch4. 1364.

Aussi la joie éclata dans toute la nation, quand elle vit Chû recevoir le sceptre et le titre d'empereur que ses compagnons de fortune le pressèrent de prendre. En s'asseyant sur le trône, il leur dit : « Je n'accepte la royauté « que pour rendre les Chinois heureux. « Il faut au commencement de mon « règne convenir de bonnes lois : c'est « par là que les Mogols ont manqué. « A l'égard des rites et des cérémonies « de la religion, je suis d'avis qu'avent « toutes choses, chacun de nous pense « serieusement à réformer son cœur. « Jusqu'ici, ajouta-t-il, vous avez éte

to for fit de tal

de

an tiq néi ne tou

cœ Na fair ble ger

stat gag ot de de

gran Peri Une senl

péri

1 00-1

100 ha

qu'on
Cette
guerre
mérita
nt luie leurs
fiance;
igation
e sujets
. Comsés par
attachés
'est aux
ares, et

onte la
evoir le
que ses
essèrent
e trône,
royauté
leureux.
le mon
is : c'est
nanqué.
émonies
pu'avent
is pense
n cœun.
avez éte

« mes chers compagnons, continuez « à m'aider, et n'ayons que le bien en « vne ». Ce que Chú proposoit, il l'exécuta. Il prit pour base de son gouremement les lois pratiquées sous les de nasties les plus estimées. Les examens des gens de lettres, des officiers et de tous les hommes charges de quelques fonctio spubliques recommencerent. Il sit faire une recherche de tous les gens de mérite, il les employa selon leurs talens, à la guerre, à la navigation, aux arts, aux sciences, aux mathématiques, et les récompensa en prince généreux. Jamais aucune folle dépense ne put lui être reprochée. Il éloigna toujours de lui ce qui pouvoit amollir le cœur. Dans le palais qu'il fit bâtir à Nankin, sa capitale, il défendit de faire de trop grandes dépenses en meubles précieux, en raretés des pays étrangers, et en bannit sévèrement les statues et les peintures indécentes. Il gagna le cœur des paysans, des artisans' ot du peuple, s'entretenant avec eux de ce qui les regardoit. Il avoit aussi grand soin de les indemniser de leurs pertes, et de leur donner des secours. Une conduite si louable ne suppose pas senlement, mais prouve un génie supérieur. Brayoure, science militaire,

grandeur d'ame, équité dans la distribution des grâces et des emplois : telles sont les qualités que l'histoire reconnoît dans la personne de Chû, le premier empereur de la dynastie des

Mings.

Celle des Yvens s'éteignit dans la Chine, par les vices tout contraires de Touhan-Temur. On fit courir sur cette race qui s'abolissoit, tous les bruits qui ponyoient l'avilir et la déshonorer On disoit que les frères avoient empo sonné les frères, qu'un fils avoit pris les femmes de son père, qu'il n'y avoit plus dans cette famille ni religion, ni mœurs, qu'on avoit troublé l'ordre de la succession. Ceci regardoit particulièrement Touhan-Temûr, qu'on vouloit faire passer pour fils du dernier empereur Song, qui s'étoit fait lama en Tartarie. Kublay, disoit-on, étant devenu amoureux de la femme du lama, pour l'obtenir, avoit adopté son fils qui étoit Touhan-Temûr. Cette fable et beaucoup d'autres pareilles qu'on hasarde dans les révolutions, étoient reçues avidement par le peuple. Chû les appuyoit par des victoires continuelles, le moyen le plus sûr de faire croire même les absurdités. Toute considération pour la race régnante se perdoit, en même temps que

les i par de :

pou suje voy: dan: velle Auc séré:

deux un a emp et ei pren

une un d cié. l tuer.

doit ou co « *pii* « de

A műr nois j céda

« co

distri-: telles reconnú, le

tie des

dans la ires de ir cette uits qui rer On o sonné es femoit plus mœurs, a succesèrement: aire pasr Song, Kublay, ux de la , avoit. Temûr. res parévolut par le les vicplus sûrurdités. ace ré-

pps que

les moyens de résistance s'évanouissoient par les défaites.

Touhan-Temûr voyant son rival près de sa capitale, ordonne qu'on emballe ses effets, fait préparer des voitures pour sa famille, reçoit les adieux de ses sujets, comme lorsqu'on part pour un voyage, gagne la Tartarie, va s'établir dans une ville dont il se fait une nouvelle capitale. Chû ne le poursuivit pas. Aucun regret des Chinois ne troubla sa sérénité dans sa fuite. Il vécut encore deux ans, et mourut âgé de cinquanteun ans, après en avoir été trente-cinq empereur de la Chine et de la Tartarie, et en survécut deux à la perte de la première. Au défaut de quelque belle action de ce prince, nous finirons par une réponse très-sensée de Tayping un de ses ministres. Il avoit été disgracié. Un de ses amis lui conseilloit de se tuer, parce qu'apparemment il regardoit la disgrâce comme une ignominie ou comme un mal insupportable. «Tav-« ping répondit, je n'ai point commis « defaute. Me tuer, ce seroit m'avouer « coupable. Laissons faire le Ciel ».

Ayyeushilitata, fils de Touhan-Temûr, qui nes'étoit pas fait chez les Chinois plus d'honneur que son père, lui succéda en Tartarie. Lui et ses successeurs

1368.

1570

11 de -

eurent de grandes guerres à soutenir contre les Chinois, qui malgré la grande murai le qui les séparoit, trouvoient encore les Tartares trop voisins d'enx. Les Tartares de leur côté ne vovoient pas sans regret ce bel empire dont ils avoient été chassés, motifs perpetuels de querelles entre ces deux peuples qui n'ont pas cessé de se harceler et de se tourmenter; mais on n'a pendant près de trois cents ans aucun détail sur ces hostilités réciproques, qui causèrent beaucoup de mal aux deux nations. Quant au sort des Mogols eux-mêmes dans la Tartarie, on sait qu'il a beaucoup varié. Ils sont devenus vassaux des Tartares Mancheoux, qui ont à leur tour envahi la Chine. Inutilement les Mogols ont-ils voulu secouer le joug, il sont assujétis.

# KALKAS OU KALMOUKS.

Kalkas ou Kalmouks. La troisième horde de Tartares nommés Kalkas, et par corruption Kalmouks, est restée indépendante. Longtemps elle a formé un empire, mais l'ambition d'un homme qui sut appeler la religion à l'appui de ses prétentions,

en oli L po un da kas cet pre de pas por frei lui-Lade l pré SOU les aut last Kai Tar

les

lenr plus outenir grande uv oient s d'eux. ovoient dont ils rpetuels ples qui et de se ant près sur ces ansèrent nations. x-mêmes a beaussaux des t à leur ment les le joug,

UKS.

res nomon Kale. Longre, mais t appeler tentions, en a causé la dissolution. Les Kalkas obéissoient pour le spirituel au Grand-Lama, qui du Tibet, où sa divinité repose dans un palais de délices, voit avec une sainte satisfaction ses los respectées dans de vastes empires. Celui de Kalkas étoit un des plus beaux fleurons de cette couronne. Il avoit chez eux un représentant ou Khutuktu qui s'ennuya de n'être dieu qu'en second, et de ne pas joindre à sa dignité l'autorité temporelle. Il excita et soutint un de ses frères contre le Kan, chef temporel. Celui-ci réclama la suprématie du Grand-Lama. Le pontife envoya des espèces de Légats auxquels Khutuktu disputa la prééminence. Ce schisme causa des désordres Les Chinois furent appelés par les partisans de Khutuktu. Les Cluts, autre branche de Tartares, soutinrent la supériorité du Grand-Lama, en 1696. Kan-hi, empereur de la Chine, avoit en Tartarie trois armées. Elles dispersèrent les Kalkas, qui s'étoient révoltés contre leurs défenseurs, et les réduisirent à ne plus faire corps de nation.

#### ELUTHS.

Eluths.

Les Eluths, sans qu'on sache comment ils se sont séparés de l'empire Mogol, dont ils faisoient partie, se trouvent au commencement du quinzième siècle avoir un Kan ou souverain de leur nation, qui ne descendoit pas de Jengis xan, dont la famille dominoit sur toutes les autres tribus tartares. Un de leurs Kans, nommé Onchon, étant en guerre avec les Taikis, voisins de la Sybérie, fut attaqué de la petite vérole dans son camp. Selon la coutume des Tartares quand ils voyent cette maladie, toute l'armée décampa, et laissa le Kan seul dans sa tente. Les ennemis le trouvèrent ainsi abandonné, et en prirent tant de soin, qu'il se rétablit. Il vécut trois ans avec eux sans se faire connoître, et s'étant échappé de leurs mains, il arriva sur la frontière de ses états, d'où il fit savoir son aventure à son frère Sengha, qui non-seulement s'étoit emparé du trône, mais avoit épousé sa femme. Sengha fut fort étonné d'une nouvelle qui lui enlevoit en même temps une couronne et une épouse qu'il

bin de  $\mathbf{E}H$ Voi tou du bass

roy sins

d'Omor se jo avec nois comp tion resta douze sa do et aux Russi tué di croya poisor nonin les re

même

na à l'

tion, e

bet, or

E MEN

E MAN

\$00 Pm

devoittenir dans cette occasion delicate. Elle répondit que puisque son mari vivoit, elle ne pouvoit se dispenser de retourner avec lui. Ce fut l'arrêt de mort du malheureux Onchon; au lieu d'ambassadeurs pour l'introduire dans son royaume, Sengha lui envoya des assassins qui l'en delivrèrent.

Ce crime ne resta pas impuni. Un frère d'Onchon, nommé Kaldan, vengea sa mort, et se fit élire Kan des Eluths. Il se joignit aux Mogols, mais il succomba avec eux dans cette guerre, où les Chinois, sous Kang-hi, triomphèrent si complètement des Mogols. La destruc-

Ce crime ne resta pas impuni. Un frère d'Onchon, nommé Kaldan, vengea sa mort, et se sit élire Kan des Eluths. Il se joignit aux Mogols, mais il succomba avec eux dans cette guerre, où les Chinois, sous Kang-hi, triompherent si complètement des Mogols. La destruction des Etuths fut si grande, qu'il ne resta dans ces vastes contrées, que dix ou douze familles. Par la, Kang-hi établit sa domination jusqu'aux grands déserts, et aux forêts qui sont les frontières de la Russie. Les uns disent que Kaldan fut tué dans une bataille, les autres, que croyant ses affaires désespérées, il s'empoisonna. Cependant il eut un neveu. nommé Raptan, qui ne dédaigna pas les restes de ce vaste empire. Il sut même, par les encouragemens qu'il donna à l'agriculture, faire refleurir sa nation, et respecter ses armes dans le Tibet, où il fit une invasion heureuse. Les

l'empire se trouninzième n de leur le Jengis

ur toutes de leurs en guerre Sybérie, dans son

Tartares
ie, toute
Kan seul
le trou-

n prirent
Il vécut
aire conde leurs
re de ses
venture à
eulement

ais avoit rtétonné en même puse qu'il Eluths depuis ce temps se sont dispersés. Quelques hordes, poursuivies par les Chinois, ont réclamé la protection de la Russie. On voit qu'en 1720 quelquesunes se rangèrent sous la domination de cette dernière puissance. On ne sait pas plus actuellement ce qui se passe dans ces vastes pays, qu'on ne connoît le cours de quelques grands fleuves, lorsqu'avant de se perdre dans l'Océan, ils deviennent petits ruisseaux.

### KIPJAKS.

Ripjaks.

Les sultans des Kipjaks ont régné dans de vastes pays, et leur souche pousse encore des rameaux qui verdoient quelque fois. Jengis Kan, satisfait de la conduite de Tushi, son fils, dans la guerre du Korasan, lui donna les grandes plaines qui s'étendent en largeur depuis la mer Caspienne, jusqu'aux frontières de Russie. Outre les royaumes d'Astracan et de Cazan, Tushi, enclava dans ses possessions la petite Tartarie, et quelques provinces de l'Europe, dont il se composa un très-grand empire, que ses successeurs étendirent ou virent resserrer, selon que le sort des armes leur

fu le de ass ge le siè gau Po ma de mit le t hon à la de o

pur

teller pour que, sultar Perse, ges de sans c

To

dispers par les
on de la
lelquesation de
s sait pas
les dans
nnoît le
les, lorsleéan, ils

ont régné
ur souche
i verdoient
isfait de la
, dans la
a les granargeur deaux fronroyaumes
hi, enclava
Tartarie,
rope, dont
mpire, que
virent resarmes leur

fut favorable ou contraire. On compte, les uns dix-sept, les autres quarante-un de ces princes, dont l'histoire présente assez d'exploits, pour conclure qu'en général ils ont été belliqueux. Batu, le second, vers le milieu du treizième siècle, soumit les Moscovites, les Bulgares, traversa la Russie, ravagea la Pologne, la Moravie, la Dalmatie, et marchoit vers la Hongrie pour assiéger de là Constantinople, lorsque la mort mit fin à ses vastes projets. Burgha, le troisième, embrassa la religion mahométane, et la propagea dans ses états, à la fin du treizième siècle, à la place de celle de Jengis Kan, qui étoit le pur déisme.

#### USBEKS.

Usbek, septième sultan, se concilia tellement l'affection de ses sujets, que pour lui en donner une marque publique, ils prirent son nom. Le huitième sultan, nommé Jani Bek, pénètra en Perse, et en rapporta quatre cents charges de chamcaux en or et en bijoux, sans compter les autres effets de prix qu'il distribua à ses soldats. Le dixième

Tom. 6.

Usbeks.

sultan, Usbek, eut à la fin du quatorzième siècle des alliances, puis des guerres, et encore des alliances avec ses voisins, c'est-à-dire des brouilleries et des racommodemens. Ces Usbeks sont différens de ceux qui avoisinent la Russie.

# CRIMÉE.

Grimée.

Les guerres sont les procès des souverains. Comme les particuliers se ruinent même en gagnant, les princes s'épuisent par leurs propres victoires. Les sultaus Kyaks et Usbeks, toujours en guerre avec les nations environnantes, se trouvèrent insensiblement chassés par les Russes de leur anciennes possessions vers la mer Caspienne, et resserrés dans la péninsule de la Crimée, qu'on appelle aussi petite Tartarie. La branche qui s'y est établie et perpétuée avoit le surnom de Keray, qu'elle porte encore. Depuis 1553 jusqu'à 1708, on compte en Crimée quarante sultans de ce nom, tantôt souverains, tantôt vassaux des Turcs, des Génois qui ont possédé cette péninsule, et tout récemment

n ti d C

que de

po Ai

501 110

ces

fér pla mé

ont Cas

Per Iral flot

qu'

T

Sog

10 6

lu qua, puis
lliances
brouilns. Ces
qui avoi-

des sous se ruiprinces victoires. ks, touons envinsensiblee leur anmer Caspéninsule elle aussi jui s'y est urnom de . Depuis ompte en ce nom, ssaux des t possédé

cemment

même des Russes. Ceux qui les assujétissoient, prenoient à leur égard le titre
de protecteurs. Il y a à Jambal, port de
Crimée, une espèce de dépôt de ces
princes, où la Porte Ottomane, lorsqu'elle étoit maîtresse du pays, prenoit
les Kans qu'elle venoit mettre à la place
de ceux qui lui causoient de l'ombrage.
La Russie en trouve aussi au besoin,
pour remplacer ceux qu'elle destitue.
Ainsi ces princes, souverains précaires,
sont devenues et continuent à être de
nos jours, les jouets de la politique de
ces deux grandes puissances.

Nous avons vu les Tartares sous différens noms, descendre de leur grand plateau vers la Chine et vers les parties méridionales de la Moscovie, d'où ils ont atteint la Crimée par derrière la mer Caspienne; nous allons les voir s'étendre autour de cette mer, dans l'ancienne Perse; subjuguer les Bukharies, les Iraks; former la nouvelle Perse, et faire flotter leurs drapeaux dans les pays

qu'arrosent le Gange et l'Indus.

## BUKHARIE.

La Bukharie est la Bactriane et la Bukharie, Sogdiane des anciens, avec leurs dépen- Kalmoucks. la Russie, le dances. La nature n'a rien refusé à ce grand désert, les états du pays, pour en rendre le séjour agréa-Logol et la ble; les montagnes abondent en bois Perse. et en mines, les vallées en fruits et en

et en mines, les vallées en fruits et en légumes; l'herbe y croit de la hauteur d'un homme; les rivières fourmillent de poissons; c'est le plus riche terroir de toute l'Asie septentrionale. Elle se divise en deux parties, la grande et la petite, la grande se partage en trois. La Bukharie, proprement dite, la province de Samarcande et celle de Batk. Chacune a son Kan particulier; mais un seul en possède quelquefois deux, presque jamais les trois. Bukhar, en Mogol, signifie savant, et la Bukharie, pays des savans, parce qu'il a été un temps où les sciences y étoient fort cultivées, et où les Mogols y alloient, et y envoyoient leurs enfans pour s'instruire.

La Bukharie, proprement dite, posséde un plus grand nombre de villes que les autres provinces. Il est étonnant qu'on ait bâti et conservé Bukhara, sa capitale, sur une rivière dont l'eau est si mal saine, qu'elle engendre dans les jambes des vers qu'il faut rouler tous les jours sur un petit bâton, jusqu'à ce qu'on en ait fait l'extraction entière; si on le casse, et s'il en reste une par le dans la jambe, on meurt inmmanqua-

d su da so ba de

Bı à s

ten sem ces pas Tar Ils d'ar paid con vroi bear pôt

trave leurs pule pren

Rus

circu à la f é à ce agréaen bois s et en nauteur millent terroir Elle se de et la rois. La rovince c. Chamais un x, pres-Mogol, , pays n temps altivées, et y enstruire. te, posde villes Monnant para, sa l'eau est dans les r tous les squ'à ce itière; si ie par ie manqua-

blement. Cependant il est défendu de boire d'autre liqueur que de l'eau et du lait de jument; quiconque seroit surpris avec du vin et de l'eau-de-vie, dans sa maison, ou même reconnu par son haleine en avoir bu, essuieroit une bastonnade. Cette rigneur vient du chef de la religion, qui est plus respecté à Bukhara que le Kan même qu'il dépose à son gré.

La langue des Bukhariens est celle des Persans auxquels ils ont été longtemps soumis, mais dont ils sont à présent ennemis irréconciliables, parce que ces abominables hérétiques ne se font pas raser comme eux et comme tous les Tartares, le poil de la lèvre supérieure. Ils ont quelques monnoies de cuivre et d'argent pour le courant; mais les gros paiemens se font en or et argent qu'on conpe et qu'on pèse. Le commerce devroit être immense et florissant dans ce beau pays, qui est naturellement l'entrepôt entre la Chine, l'Inde, la Perse et la Russie; mais dans les villes, il est entravé par 1 tyrannie des Kans et de leurs officiers. Ils ne se sont pas de scrupule, quand ils doivent d'un côté, d'aller prendre à crédit de l'autre; et par cette circulation d'emprunts, les marchands à la fin se trouvent presque ruines. Les

brigandages exercés dans le plat pays par les Tartares errans, font encore plus de tort au négoce, qui malgré ces inconvéniens, se soutient par l'heureuse position et la fertilité du pays. Bukhara pourvoit les états du Grand-Mogol et la Perse, de toutes sortes de fruits séchés d'un goût exquis.

Presque toutes les villes de la province de Samarcande, autrefois si florissante, sont ruinées, ou dans une grande décadence. La capitale, bien déchue de son ancienne splendeur, est cependant encore célèbre par une académie la plus renommée de tous les pays mahométans, et très-fréquentée. La province de Balkh, mieux cultivée que les autres, produit au Kan un excellent revenu. Il veille attentivement sur la liberté et la prospérité du commerce. Ses sujets trouvent dans leur pays des mines de rubis, d'or et d'argent qu'ils exploitent; quelquefois ils n'ont que la peine de ramasser ces deux riches métaux, dans les rivières qui les charient en paillettes.

On distingue trois nations différentes dans la grande Bukharie; les Bukhares qui sont les anciens habitans, les Jagatays ou Mogols qui s'y établirent sous Jagatay, second fils de Jengis Kan, et les Tartares Usbeks qui en sont au-

ha
les
ge
pr
ma
no
vis
trè
ils
tar
fen
fait

l'ur est la ri mei se n lls Kai exac

ble

bit

traitigno d'ur conj tribe

tribe fit tr On o encore gré ces l'heuu pays. Grandortes de rounce issante, le décae de son dant ene la plus ahoméprovince es autres, evenu. Il

it pays

es sujets es mines ls exploila peine métaux,

t en pail-

erté et la

ifférentes
Bukhares
les Jagarent sous
is Kan,
sont au-

jourd'hui en possession. Les Bukhares habitent les villes. Pour cela les Tartares les appellent tajiks, c'est-à-dire bourgeois ou citoyens. Leur taille est bien prise, ils sont assez blancs pour le climat. La plupart ont les yeux grands, noirs et vifs, le nez aquilin, le tour du visage bien formé, les cheveux noirs et très-beaux, la barbe épaisse; en un mot ils n'ont rien de la difformité des Tartares parmi lesquels ils habitent. Leurs femmes, généralement grandes et bien faites, ont le teint et les traits admirables. Il y a peu de différence entre l'habit des deux sexes, il est long pour l'un et pour l'autre : celui des femmes est toujours plus orné. Leur religion est la mahométane. Ils subsistent du commerce et de leurs métiers. Jamais ils ne se mêlent de guerre ni de gouvernement. Ils laissent ce soin aux Usbeks et aux Kalmouks, et se contentent de payer exactement les impôts. Pour cette raison, les Tartares les méprisent et les traitent de gens lâches et simples. On ignore leur origine. Ils se disent venus d'un pays très-éloigné. Des voyageurs conjecturent qu'ils descendent des dix tribus que Salmanasar, roi d'Assyrie, fit transporter dans le pays des Mèdes. On croit leur trouver quelque ressemblance avec la physionomie juive, et quelque rapport dans leur cérémonial de société.

Les Tartares Jagatays et les Usbeks sont le même peuple, sous deux dénominations. Ces Tartares Bukhariens passent généralement pour les plus civilisés des Tartares mahométans, quoiqu'ils soient aussi grands voleurs que les autres. Leur habillement est court, et propre à l'exercice, celui des femmes comme celui des hommes. Le riz bouilli et la chair de cheval sont leurs mets les plus exquis, et deux liqueurs tirées du fait de jugement, leur boisson ordinaire. Leur langue est un mélange du Turc, du Mogol et du Persan, mais qui approche le plus de la dernière. Il n'y a pas long-temps qu'ils ont commencé à se servir d'armes à feu. Le dard, la flèche, sur-tout la lance, sont redoutables entre leurs mains. Ils ont aussi des cottes de maille, et un bouclier destiné à parer les coups de sabre. Les Tartares de la Bukharie sont les plus robustes et les plus vaillans des Tartares. Leurs femmes les accompagnent à la guerre, et ne craignent pas de se mêler aux combattans : il s'en trouve de très-bien faites, d'assez jolies et même d'assez belles.

Les chevaux des Usbeks n'ont ni

pd dr ha tou ext L'I per occ pre pla ma trer ils s gne sub des can

non tre, et d'un qui s deproues du T

seme

con

cult

ive, et émonial Usbeks

x dénokhariens plus cis, quois que les ourt, et femmes z bouilli mets les irées du rdinaire. u Ture, ui appron'y a pas ncé à se la flèche, oles entre cottes de é à parer res de la tes et les sfemmes e, et ne combaten faites,

elles. n'ont ni poitrail ni croupe. Ils ont le cou long et droit comme un bâton, des jambes fort hautes, et point de vontre : presque tous sont d'une maigreur affreuse, mais extrêmement viss et presqu'infatigables. L'herbe la plus commune, et même un peu de mousse leur suffisent dans les occasions pressantes. Ces peuples sont presque toujours en guerre avec les Persans qu'ils avoisinent par de grandes plaines qui favorisent leurs excursions, mais il ne leur est pas si facile de pénétrer dans les états du grand Mogol, dont ils sont séparés par de hautes montagnes. Ceux d'entre eux qui tirent leur subsistance des bestiaux, habitent sous des tentes comme les Kalmouks, et campent de côté et d'autre, suivant les commodités qu'ils trouvent. Ceux qui cultivent des terres, forment des villages et des hameaux.

La petite Bukharie est appelée ainsi, non qu'elle soit moins grande que l'autre, mais parce qu'elle est moins fertile et moins peuplée; elle est composée d'une très-longue chaîne de montagnes, qui s'élèvent sur des déserts sablonneux, depuis les Kalmouks, jusqu'au nordouest de la Chine, le long des Mogols et du Tibet; elle ressemble à une mer parsemée d'îles et de rochers. On conçoit

que pour aller d'un lieu habité à l'autre, on éprouve des difficultés, et on court des risques, étant sans cesse épié par les Tartares qui infestent ces plaines, comme les pirates infestent les côtes. Ce pays donne du musc, beaucoup de poudre d'or, des pierres précieuses, sans en excepter les diamans; mais les habitans ne savent ni les tailler, ni les polir. Les rivières qui charient l'or et l'argent se perdent dans les sables. Il y a des parties de ce désert qui n'ont ni herbes, ni eau. D'autres sont partagées par des langues d'assez bonnes terres, que les voyageurs du pays connoissent, moins bien cependant que leurs chameaux, qui les sentent de loin, et se hâtent d'y arriver pour se rafraîchir.

Quoique les habitans de la petite Bukharie, ressemblent à ceux de la grande, il y a cependant entre eux des nuances qu'il est bon de remarquer. Ils sont plus basannés, apparemment à cause de la réflexion des sables du désert. Ils aiment mienx le commerce, et ils y sont plus habiles. Ils diffèrent aussi d'habillemens qu'ils portent plus longs. Les femmes y sont plus parées et se teignent les ongles de rouge. Leur ameublement n'est rien moins que fastueux. Ils ont des coffres garnis de fer, rangés

m on on chi

ch de the

fen

vra

de tra sil' aus poi dev ler brie soin d'el tres

pen que acce jour l'autre, n court par les laines, s côtes. coup de cieuses, mais les r , ni les l'or et ables. Il n'ont ni partagées s terres, noissent, urs chain, et sc aîchir. la petite ux de la e eux des

rquer. Ils
mment à
es du dénerce, et
rent aussi
lus longs.
ées et so
eur ameu-

fastueux. r, rangés met pendant le jour des matelats, dont on se sert pendant la nuit. Ils couchent nuds, ne se servent ni de tables, ni de chaises, ni de couteaux, ni de fourchettes. Ils posent leurs mets sur une nappe qui leur sert aussi de serviette. Ils ont, avant nous, inventé une e de tablettes composées de viand chées qui se gardent, et dont ils de bonnes soupes dans les voyages. Leur thé se prépare avec du lait, du beurre et du sel. Ils connoissent aussi le pain.

Comme les Bukhariens achètent leurs femmes, les filles forment chez eux une vraie richesse. La loi défend aux futurs de se parler et de se voir depuis le contrat jusqu'à la célébration. On ne dit pas sil'intervalle est long. Autre loi au moins aussi bizarre; les époux ne se voyent point pendant la cérémonie, qui se fait devant le prêtre. Le marié ne peut parler à sa femme qu'après le dîner, et fort brièvement. Il la quitte, revient le soir, la trouve au lit, se couche auprès d'elle tout habillé, en présence d'autres femmes. Cette farce se renouvelle pendant trois jours. Il n'use de ses droits que le quatrième. La femme, après son acconchement, est, pendant quarante jours, regardée comme si impure,

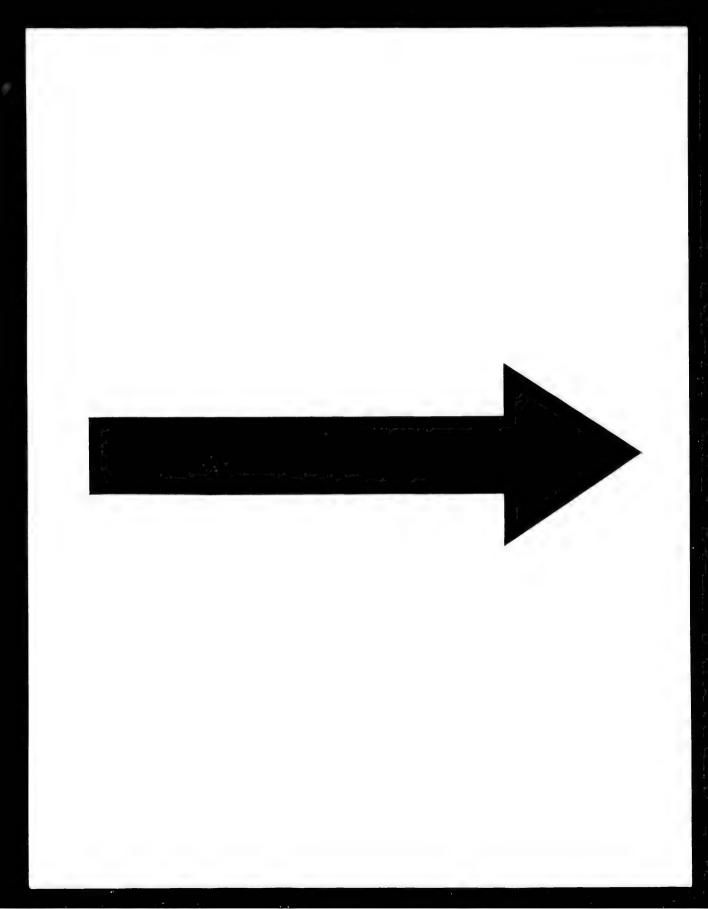

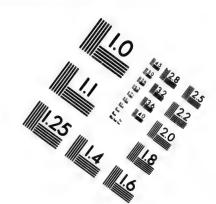

# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

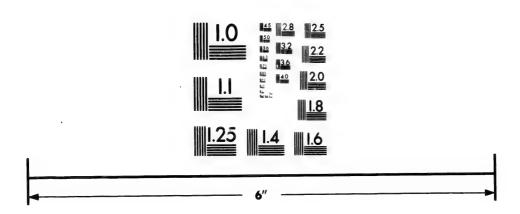

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

qu'elle n'a pas même le droit de faire des prières. La poligamie passe pour un péché; mais la plupart veulent bien le commettre. Il y a des hommes qui ont

jusqu'à six femmes et plus.

Un médecin dans ce pays, est un homme qui lit au malade un passage de quelques livres, souffle sur lui plusieurs fois, lui fait voltiger un conteau fort tranchant autour des joues, pour couper la racine du mal. Si'le malade meurt, on lui met l'Alcoran sur la poitrine. Cette pratique marque que le mahométisme est la religion dominante. Cependant les Kalmouks plongés, disent les auteurs, dans une grossière idolâtrie, ne croient pas qu'il soit permis de faire violence à personne pour cause de religion. Les Bukhariens disent que Dieu communiqual'Alcoranaux hommes, d'abord par le ministère de Moïse et des prophètes, qu'ensuite Mahomet en donna l'explication. Ils ont beaucoup de vénération pour Jésus-Christ, qu'ils regardent comme un grand prophète. Ils le font naître de la vierge Marie, sans commerce avec aucun homme; mais ils accompagnent la naissance de la mère et de l'enfant d'une infinité de fables. Quand elle porta le nouveau né à ses parens, ils accablèrent la vierge de re-

So

av

dif

fer

du

et

cor

et t

de

tou

que

lieu

la p

faire our un pien le jui ont

est un sage de usieurs au fort ur coue meurt, ne.Cette métisme pendant les autrie, ne faire vioreligion. eu com-, d'abord des proen donna de vénéils regarte. Ils le rie, sans ; mais ils e la mère le fables. né à ses ge de reproches. Elle pria l'enfant de la justifier, et il plaida victorieusement la cause de sa mère. Jésus, selon eux, fut exposé à la persécution, et poursuivi par des assassins. Dieu le fit disparoître, et punit ces scélérats, en leur donnant successivement la figure du prophète. Les ennemis qui le poursuivoient, trompés par la ressemblance, se jetèrent sur eux et les tuèrent.

Les Bukhariens croyent la résurrection et une autre vie; mais ils ne peuvent se persuader qu'aucun homme soit condamné à des peines éternelles. Au contraire, ils prétendent que le démon étant auteur du péché, c'est sur lui seul que tombera le châtiment. Raisonnablement, les coupables devroient avoir aussi leur part, ne fut-ce que pour les intimider dans ce monde. Ils mettent différens degrés dans le Paradis et l'enfer, et précipitent dans le plus profond du gouffre, les menteurs, les trompeurs, et les bouteseux ou semeurs de discorde. Il y a un élu sur cent hommes et un sur mille femmes. C'est un péché de dire que Dieu est au ciel. Il est partout. C'est déshonorer son immensité que de borner sa présence à quelque lieu. Ils ont cinq heures marquées pour la prière, et un jeune d'un mois, trèsrigoureux pendant le jour, mais dont il est permis de se dédommager pendant la nuit.

Dans la grande Bukharie, ont régné vingt-cinq princes descendans de Jengis Kan par Jagatay, son fils aîné. Leur empire a subsisté cent soixante-dix ans, et a fini la seconde année du quinzième siècle, par la discorde entre parens qui s'expulsoient du trône les uns les autres. Le dernier n'étoit plus qu'un prince titulaire à la suite de Tamerlan, dont il commandoit quelques corps d'armée. Les Kans de la petite Bukharie descendoient aussi de Jengis Kan, par le même Jagatay; mais la ligne directe a été moins continuée chez eux, elle a été interrompue. On la trouve presque effacée au commencement du quatorzième siècle. Elle reparoît rintervalle jusqu'à la cinquième andre du dixseptième. Peut-être existe-t-elle encore, mais on l'a perdu de vue.

q

m

pi

re

((

((

((

((

((

au

ma

le.

qu

La vocation de Togalak, le premier de ces princes qui a embrassé le mahométisme, est accompagnée de circonstances singulières. Il rencontre en chassant un marchand mahométan, qu'il traite brutalement. La patience du bon musulman touche le prince. Il promet d'embrasser une religion qui inspire tant de vertu, mais il oublie sa résolu-

dont il endant it régné e Jengis

Jengis é. Leur lix ans , inzième rens qui s autres. prince tin, dont d'armée. arie desm, par le directe a x, elle a e presque n quatorintervalle du dix-

le premier
le le mahoe circonse en chastan, qu'il
ce du bon
Il promet
ui inspire
sa résolu-

e encore,

tion. En vain l'apôtre musulman veut le faire souvenir de sa parole, il ne peut obtenir d'accès auprès du prince, non plus que son fils qu'il charge en mourant de cette bonne œuvre. Celui-ci, toujours repoussé du château du Kan. s'avise d'aller un matin faire sa prière sur une colline peu éloignée, et la fait à si haute voix , qu'il réveille Togalak. Faire venir le dévôt, lui demander pourquoi il crie ainsi, se rappeler sa promesse, se convertir, fut l'affaire d'un moment. Ses courtisans l'imitent à un près, qui cependant promet de se rendre à une condition « Il y a ici, « dit-il, un Mogol d'une force extraor-« dinaire; si le mahométan veut lutter « avec lui et qu'il le mette à terre, j'em-« brasserai sa religion, mais pas autre-« ment ». Le missionnaire accepte, et aussi bien partagé apparemment de la main que du gosier, d'un revers il étend le Mogol à terre, où il demeure quelque temps sans connoissance. L'efficacité de cette instruction convertit surle-chanip le Tartare et son champion.

## FRAN.

Ce que nous allons dire des princes le Ghilau et qui ont régné dans l'Iran, est commun le Turkestan.

à ceux qui ont régné dans la Bukharie. Ces deux pays ont été le théâtre où les célèbres tartares Jengis Kan, Tamerlan, et leur postérité ont signalé leur valeur et leur puissance, Les orientaux appellent Iran les deux Irak, l'Arabique ou Babylonienne, et la Persienne. Nous les intitulerons aussi de ce nom. Il est ici principalement question de la seconde, qui a maintenant Ispahan pour capitale. La Perse moderne ou la Perse des Sophis nous occupera ensuite. Et pour ne rien laisser en arrière de cè qui regarde les Tartares et leurs voisins, nous jeterons un coup-d'œil sur l'empire du golfe Persique, les Turkomans et les grands Usbeks, avant d'entrer dans l'Inde.

Hulagu.

Depuis la mort de Jengis Kan, en en 1227, l'Iran sut gouvernée par des capitaines que ses successeurs y envoyèrent jusqu'à l'année 1251 que Mengko, quatrième kan des Mogols, consia cette province à Hulagu, son srère. Il la purgea des Ismachiens, ce peuple d'assassin qui faisoient trembler les, rois, s'étendit dans l'Iconie, prit Bagdad et le calife, s'empara d'Alep, de Mosul, de Damas et d'une partie de la Syrie. Il sit toutes ces conquêtes en six ans, et est reconnu pour ches de la dynastie des princes mogols en Perse. Elle doit ce-

pei cel

grac

choi pero hom en a crut sur dordo gna les n le m

home verte faire détru bile c

confi

teigr

pendant remonter à Jengis Kan de qui celle-ci descendoit.

Abaka, son fils, fut attaqué par Abaka. 1265. Barka Kan de Bukharie, descendant de Jengis Kan comme lui, et par un autre aussi de la postérité de Jugutar. Ainsi ces princes ne respectoient déjà plus les liens de la parenté Abaka repoussa les Mamelucs d'Egypte, et pénétra aussi en Syrie. Il mourut empoisonné par son visir qu'il vouloit dis-

gracier.

Son fils Ahmed lui succéda par le choix des grands de la nation. Mais il perdit leur estime en embrassant le mahométisme que les Mogols avoient alors en aversion. Son neveu, nommé Argun, crut l'occasion favorable de se placer sur le trône ; l'oncle le fit prisonnier, ordonna qu'on le fît mourir, et s'éloigna laissant l'exécution à faire; mais les mécontens délivrèrent son neveu, le mirent à leur tête, coururent après Ahmed qui ne se doutoit de rien, l'atteignirent et le tuèrent.

hométisme, Argun se déclara assez ouvertement contre cette religion, pour faire craindre à ces zélateurs qu'il ne la détruisît. Il écarta en effet un visir habile qui la protégeoit, et donna toute [sa confiance à un médecin juif; mais lorsAhmed. 1282.

Porté sur le trône en haine du ma-Argun. 1284.

astie des doit ce-

kharie.

e où les

Tamer-

alé leur

ientaux

, l'Ara-

rsienne.

ce nom.

on de la

**I**spahan

ne ou la

pera en-

a arrière

et leurs

d'œil sur

Turko-

ant d'en-

Kan, en

e par des

y envoyè-

Mengko,

nfia cette

Il la pur-

e d'assas-

rois, s'é-

dad et le

Iosul, de

rie. Il fit

ns, et est

qu'aidé par son ministre, il méditoit l'anéantissement de l'islamisme, la providence, qui, disent les Musulmans, veille toujours à sa conservation, et les prières des fidèles, empêchèrent cette révolution. Argun tomba malade, et avant qu'il mourût son juif fut tué.

Ganjatu.

On prit pour lui succéder Ganjatu, fils d'Abaka. Son nom en mogol signific excellemment, beau. Il faisoit bien administrer la justice; mais il se déshonora par ses débauches. Plusieurs seigneurs dont il avoit enlevé les filles, conspirèrent contre lui et le tuèrent. D'autres disent qu'on s'en défit, parce qu'il vouloit introduire en Perse la monnoie de papier.

Baydu. 1293.

Baydu, son oncle, ne régna que huit mois. Il étoit accusé d'avoir participé au meurtre de Ganjatu. Un fils d'Argun, nommé Gazan, crut de son devoir de venger Ganjatu ou plutôt trouva que c'étoit un bon prétexte d'envahir le trône. Les deux compétiteurs écoutèrent tous deux des propositions de paix que leur firent les seigneurs. Ils se virent, conçurent des soupçons, se tendirent des piéges. Baydu, le moins habile y succomba.

Gazan. 1294.

Gazan sorti du Khorasan, où il régnoit tranquillement pour prendre la couronne de l'Iran, fut inquiété par

roic que leu sou tuer succe les ll s d'éc

que

Alg Il por repor effor repor son Plus gis I ligio ving

siné

Libler pere tous cons

trôn

par l qu'il

geno

méditoit ne, la prosulmans, ion, et les rent cette nalade, et it tué.

Ganjatu, gol signifie at bien addéshonora seigneurs s, conspite D'autres qu'il vous nonnoie de

régna que voir partitu. Un fils crut de son ou plutôt texte d'enmpétiteurs ropositions seigneurs. soupçons, aydu, le

, où il rérendre la juiété par quelques-uns de ses parens, qui auroient aimé le sceptre de Perse autant
que lui. Neuruz, son émir, réprima
leur desir. En récompense, sur des
soupçons mal fondés, Gazan le fit
tuer. Ce prince attaqua la Syrie avec
succès; mais aussitôt qu'il l'eut quittée,
les garnisons mogoles furent égorgées.
Il gouverna avec assez de sagesse et
d'équité, et n'en fut pas moins assassiné après onze ans de règne..

On ne sait s'il avoit des fils; mais Algiaptu, son successeur, ne l'étoit pas. Il posséda aussi le Khorasan, tâcha de reprendre la Syrie, mais fit d'inutiles efforts. Les Turcs l'attaquèrent. Ils les repoussa. La ville de Sultanie lui doit son origine. Agiaptu en fit sa capitale. Plus qu'aucun des descendans de Jengis Kan, il fit fleurir la justice et la religion dans ses états, quoiqu'il n'eût que vingt-quatre ans quand il monta sur le trône. Il en régna douze.

L'amour et d'autres intrigues troublèrent le règne d'Abusaid son fils. Son père avoit deux visirs ou ministres, tous deux fort intelligens. Le fils les conserva; mais n'eut pas l'autorité ou l'adresse d'entretenir la bonne intelligence entre eux. L'un supplanta l'autre, par le secours de Juban, généralissime, qu'il avoit gagné. De manière que ces Algiaptu. 1303,

Abusaïd. 1318. deux hommes devinrent les maîtres; mais par la mort du visir, toute l'autorité se réunit bientôt entre les mains de Juban, grand homme de guerre. Pour se l'attacher de plus en plus, le sultan lui donna sa propre sœur en ma-

mage. Juban avoit une fille d'une rare beauté, nommé Katun. Soit que le prince ne la connût pas, soit bizarrerie, il n'en devint amoureux qu'après qu'elle se fut mariée à un seigneur, nommé Hassan. Le sultan entraîné par sa passion, la demande d'autorité à son père; fondé sur la loi des Mogols, que tout particulier est obligé de répudier sa femme, lorsque le sultan la veut épouser. Le père ne veut pas consentir à ce divorce, et éloigne sa fille et son gendre de la cour. Le prince, piqué, laisse éclater des sentimens qui donnent de l'inquiétude au général. Il se retire dans le Khorasan, où il étoit fortaimé, et y lève une armée. Malgré son habileté, la guerre ne lui fut pas favorable. Après quelques succès, la plus grande partie de ses troupes, gagnée par les émissaires du souverain, l'abandonna. Il se réfugia chez un homme autrefois son pupille, et qui lui avoit de grandes obligations; mais le pupille ne résista pas aux offres éblouissantes d'Abusaid.

II (

con

d'affemi vend du nour mais s'esti repa L'au Ils tr

l'apporte du porte du porte ans ,

AL

jalou

femn

épou

d'aille celles génér troub plus la gneur

vinces quant Il fit tuer son tuteur, et envoya sa

tête au prince.

Lorsqu'il alloit pour recevoir la récompense promise, il fut fort étonné d'apprendre que Hessan avoit cédé sa femme au sultan, et que celle dont il venoit de faire mourir le père, jouissoit du plus grand crédit auprès de son nouvel époux. Il avança cependant; mais il fut reçu froidement, et dut s'estimer heureux de ce qu'on le laissa repartir frustré de toutes les promesses. L'autorité de Khatun lui fit des envieux. Ils troublèrent l'esprit du prince par la jalousie, en lui persuadant que sa femme voyoit en secret son premier époux. Si elle ne le détrompa pas elle l'appaisa, comme sait faire en pareilles occasions toute femme habile; mais les soupçons revinrent, et de peur d'en être à la fin victime, elle lui fit donner du poison. Il mourut âgé de trente-deux ans, après en avoir régné dix-neuf.

Abusaid, trop jeune pour gouverner, d'ailleurs jouet de ses passions et de celles des grands, des ministres et des généraux, laissa un royaume plein de troubles. Les Mogols ne reconnurent plus la race de Jengis Kan. Les seigneurs se cantonnèrent dans les provinces qu'ils mirent au pillage, s'attaquant réciproquement. Deux tribus se

1537.

plus, le ur en ma-'une rare it que le t bizarrequ'après seigneur, itraîné par torité à son ogols, que e répudier an la veut s consentir ille et son ce, piqué, ni donnent Il se retire t fortaimé, son habifavorable. lus grande ée par les bandonna. e autrefois le grandes ne résista

Abusaid.

maîtres;

ute l'au-

les mains

e guerre.

vi

av

m

pa Pa

ço

gé

Ti

gag

ma

ma

roî

dan

ven

état

mie

enc

lui l che

loin

se d

nefu

les p

brass

son

et le

senta

lianc

mauc

répor

distinguèrent entre les autres; l'Ikaniene, descendue d'Hulaku, ancien sultan, et la Jubaniene, de l'infortuné généralissime Juban. La première régna soixante-six ans dans l'Irak arabique, et la seconde seulement vingt ans dans l'autre partie, et dans l'Irak persique. Toutes ces petites puissances se confondirent enfin dans celle de Tamerlan.

Tamerlan, 1359.

Timur Bek, que nous connoissons sous le nom de Tamerlan, naquit au milieu des troubles de l'Iran. Il avoit vingt-cinq ans lorsqu'il perdit Tragai, son père, un des généraux qui, après la mort d'Abusaïd, s'étoient emparés d'une partie de ce pays. Pour sauver ses possessions, il fut obligé de s'allier à ses voisins, dont le principal étoit l'émir Hussayn. Ils coururent l'un et l'autre de grands hasards, dans les guerres qu'ils eurent à soutenir. Timûr paya vaillamment de sa personne dans toutes les circonstances dangereuses. Il savoit commander aussi bien que combattre. Il éprouva tout ce qu'on appelle fortune de guerre, vainqueur, défait, prisonnier, relâché, blessé, fuyant presque seul dans les déserts, reparoissant avec quelques vagabonds ramassés, grossissant sa troupe, recu dans les grandes

; l'Ika-, ancien infortune mière ré-Irak aranent vingt lans l'Irak puissances elle de Ta-

onnoissons in, naquit an. Il avoit lit Tragai, qui, après ent emparés our sauver de s'allier à étoit l'émir an et l'autre les guerres Timur paya dans toutes es. Il savoit combattre. belle fortune ait, prisonant presque oissant avec és, grossisles grandes

villes, tantôt en bonne intelligence avec Hussayn, tantôt séparé de lui, mais à la fin plus puissant dans son parti que ce collègue, dont la jalousie, l'avarice et les mauvaises qualités perçoient, et séparoient de lui troupes et généraux, pendant que la bravoure de Timur, son affabilité, sa droiture, lui gagnoient tous les cœurs.

Leur empire s'étoit cependant étendu, malgré l'antipathie de leur caractère; mais Timúr avoit la modestie de paroître n'y prendre que le second rang dans ce qui leur étoit commun, relativement au gouvernement général des états qu'ils avoient ajoutés à leurs premieres possessions. Hussayn, ne fut pas encore content des droits que Timúr lui laissoit; il lui dressa des embûches, chercha à le surprendre, et poussa si loin ses fureurs, que Timúr, forcé de se défendre, lui déclara la guerre. Elle nefut pas avantageuse à Hussayn. Tous les princes, tributaires ou vassaux, embrassèrent le parti de Timur. Il assiégea son rival dans Balk, où il s'étoit retiré, et le fit prisonnier. Quand on le lui présenta, le souvenir de leur ancienne alliance lui arracha des larmes. On demandoit qu'il prononcât sur son sort. Il répondit simplement : « Je renonce au

'n

le: le

taş

re

« qua

con

Khe

lou

tés

tand

con

les

sa p

mor

Ses

Sult

et de

étoit

ciers

I

« droit que j'aie de lui ôter la vie ». Les émirs ou grands de l'empire, voyant l'attendrissement de Timûr et craignant le ressentiment d'Hussayn, s'il restoit en vie, ne jugèrent pas à propos de prendre la renonciation de l'empereur comme une parole de grâce. Ils suivirent le prisonnier, lorsqu'on l'eut retiré de sa présence, et le tuèrent. Ainsi Timûr se trouva seul à la tête d'un grand empire. Il l'augmenta encore par des victoires qui lni ont assigné une place entre les plus illustres conquérans, sous le nom de Tamerlan.

1369.

Il est difficile de décider si les guerres que Tamerlan eut à soutenir en montant sur le trône, contre beaucoup de princes qui refusèrent de secouer le joug ou le secouèrent à regret, doivent être appe ées révoltes. On jugeroit par sa conduite à leur égard, qu'il ne les regardoit pas ainsi. Il traitoit ces petits souverains, non pas en rebelles, mais en princes qui succomboient dans une défenselégitime. Il y a des exemples qu'il leur pardonnoit des deux et trois fois, les appeloit à sa cour, les y retenoit par les présens, les charges et les honneurs. Au contraire, il usoit d'une sévérité approchant souvent de la barbarie avec les sujets, qui n'avoient pris les armes, et

mar4il

vie ». Les
c, voyant
craignant
s'il restoit
propos de
'empereur
e. Ils suion l'eut rerent. Ainsi
tête d'un
encore par
ssigné une
es conqué-

rerlan.

les guerres ir en moneaucoup de ouer le joug loivent être t par sa cones regardoit souverains, princes qui nselégitime. ur pardones appeloit à es présens, . Au conapprochant ec les suarmes, et n'avoient résisté opiniâtrement qu'à l'instigation de leurs émirs. On ne voit pas trop le motif de cette injuste conduite; à moins qu'elle ne tendît à inspirer aux peuples de la haine et du mépris pour les princes qui, les ayant entraînés dans le danger, non-seulement ne les en délivroient pas, mais encore tiroient avantage de leur malheur. Comment les peuples ne se liguent-ils pas pour ne point se battre?

Que de flots de sang a fait couler l'ambition de Tamerlan, qui disoit, « qu'il n'étoit ni concevable, ni bien-« séant que la terre fût gouvernée par « deux rois. » Sa première expédition, quand il eut été reconnu empereur, fut contre la Gétie; la seconde contre le khorasan. Les peuples de ces pays, tous belliqueux, ne furent point domptés sans opposer une vigoureuse résistance. Il revint plusieurs fois à la charge contre eux; mais enfin il les soumit, et les difficultés augmentèrent sa gloire et sa puissance. Sa cour devint celle d'un monarque supérieur à tous les autres. Ses officiers portoient le nom de Kans, Sultans, ce qui équivaut au nom de Roi, et de nos dignités les plus éminentes. Il étoit environné d'Emirs, grands officiers civils et militaires, de Scheiks Tom. 6.

descendus de Mahomet, hommes fort respectés, qui s'appliquoient aux sciences, et professoient toute la sévérité de

pi

d

re

au

to

me

sen

ses

« c

« ]

« e

« le

« to

tont

mén

le K

com

mille

lation

noier

féroc

pareil

la religion.

1381.

Tamerlan avoit fixé son séjour à Samarcande; mais il sit uggrandir, et rendit superbe une autre ville, nommée Kesh, qui avoit été aussi un séminaire de sciences, et l'envichit des ornemens qu'il trouva dans la capitale des rois des Guris; enleva même les portes artistement travaillées, et chargées d'inscriptions curieuses, qu'il fit transporter dans sa nouvelle ville. Il y réunit les trésors des rois Guris, qui consistoient en argent monnoyé, pierreries brutes et ouvragées, trônes très-riches, couronnes d'or, vaisselle, brocards d'or et d'argent, et autres choses précieuses, amassées pendant des siècles. On leva aussi une taxe sur les habitans, en forme de rançon, plus heureux que ceux de la Gétie, qui osèrent résister aux armes du conquérant. Il fit dans cette dernière province près de deux mille esclaves. Par son ordre, on les entassa tont vivans les uns sur les autres, avec du mortier et des briques, afin d'en construire des tours. Cette horrible cruauté a plus d'une sois été employée par Tamerlan.

mes fort ax scienvérité de

sejour à mdir, et nommée ninaire de rnemens des rois portes argées d'insransporter réunit les posistoient es brutes et couronnes or et d'arrécieuses, s. On leva s, en forme e ceux de aux armes te dernière e esclaves. itassa tout s, avec du d'en consple cruauté ployée par

Ces atrocité ont étonnantes dans un homme qui ne manquoit pas de sensibilité; mais il n'en avoit apparemment, comme bien d'antres qui ne sont pas princes, que pour ce qui le touchoit de fort près. Par exemple, à la mort de son fils Géanghir et de deux de ses semmes, il en éprouva une qui le réduisit à une espèce de stuperir. Il resta renfermé dans le palais, s'abandonnant aux larmes, aux regrets, négligeant toutes les affaires, s'occupant uniquement de prières. A la fin, sur les représentations de ses ministres, il revint à ses travaux ordinaires, « convaincu, « disoit-il, qu'une heure employé par « le souverain à administrer la justice, « est plus utile et plus importante que « le culte qu'il rendroit à Dieu, et les « prières qu'il lui adresseroit pendant « toute sa vie ».

Il seroit fatigant de le suivre dans toutes ses conquêtes en Perse, en Arménie, en Géorgie, dans le Turkestan, le Karazm, chez les Kipjaks, les Turcomans, devant Astarabad, Tauris, et mille autres villes qu'il prit par capitulation ou d'assaut. Les dernières obtenoient rarement grâce. A la honte des féroces vainqueurs, pour prévenir de pareilles horreurs, s'il étoit possible,

1387.

n

q

ju

q

ex

le

Co

me

rer

l'av

pei

ver

con

fit c

fiqu

Apr

arm

des

plusi

géné

pierr

assist

périt

félici vérit:

comi

un pe

un fes

on doit rapporter la terrible exécution d'Ispahan, capitale de la Perse, qui s'étoit révoltée. Tamerlan ordonna qu'on fît main-basse sur tous les habitans, à l'exception de ceux qui avoient sauvéla vie à quelques-uns de ses soldats. Afin de s'assurer de l'exécution de ses ordres, chaque compagnie fut obligée de fournir un certain nombre de têtes. On se les achetoit, pour compléter son contingent. On les épargna si peu, qu'à la fin elles furent vendues au plus vil prix. D'après les registres du Divan, leur nombre se monta à soixante-dix mille, dont on construisit des tours en plusieurs endroits de la ville.

D'Ispahan, Tamerlan porta ses armes toujours victorieuses dans la Russie, traversa les grands fleuves du Volga, du Jaik, de l'Obi, pénétra jusqu'aux parties septentrionales de la Moscovie, vit la mer glaciale, conduisit ses troupes dans des lieux où, pendant des mois entiers, elles ne virent pas trace d'hommes. Il prit les places les plus importantes de ces contrées, telles qu'Astracan, Tobotsk, Moscou, et traita celles qui se défendirent trop à son gré, à peu près comme il avoit traité Ispahan. Ce prince envoya des armées contre les Kurdes, nation errante, qui vivoit de brigandages;

distal is

MIN! IN

exécution
erse, qui
ordonna
s les habiui avoient
ses soldats.
on de ses
ut obligée
e de têtes.
apléter son
a peu, qu'à
u plus vil
du Divan,
oixante-dix
es tours en

ta ses armes
la Russie,
la Volga, du
l'aux parties
ovie, vit la
roupes dans
lois entiers,
hommes. Il
portantes de
racan, Toelles qui se
la peu près
n. Ce prince
Kurdes, narigandages;

mais qu'avoit-il à leur reprocher, lui, qui pilloit l'Asie, et venoit les troubler jusques dans leurs déserts? Il faut avouer que s'il cueillit des lauriers dans ces expéditions, il les mérita par son habileté, ses soins, sa vie laborieuse, son courage. Aussi ne souffroit-il pas l'ombre même de la lâcheté. Pour un léger avantage qu'un de ses capitaines avoit laissé remporter, il lui fit raser la barbe, après l'avoir sévèrement réprimandé. On lui peignit le visage avec de la céruse et du vermillon. On lui mit une coëffe, comme à une femme. En cet état, on le fit courir nuds pieds par la ville.

Au contraire, il récompensoit magnifiquement les braves qui le secondoient.
Après ses victoires, il aimoit à voir ses
armées se délasser de leurs travaux dans
des jeux et des festins qu'il faisoit durer
plusieurs jours. Alors, il donnoit à ses
généraux des vestes d'honneur et des
pierreries, s'intéressoit à leur bonheur,
assistoit à leurs noces, et dans les prospérités qui lui arrivoient, recevoit leurs
félicitations, avec les témoignages d'une
véritable sensibilité. A l'occasion des
complimens que lui fit sa sœur, pour
un petit-fils qui lui étoit né, il donna
un festin magnifique. Les tentes tenoient

p

re

u

 $q\iota$ 

fic

pla

mo

po

qui

joig

enc

dor

fut

por

allé

con

et c

pavi

cola

rabl

dans

un espace de deux lienes. Son pavillon, placé sous un dais, soutenn de quarante colonnes, étoit aussi spacieux qu'un palais. Quand tout fut prêt, l'empereur s'avança, la couronne sur la tête et le sceptre à la main, s'assit sur un trône dressé au milieu de sa tente, et orné de pierreries. Un grand nombre des plus belles femmes de l'Asie occupoient les deux côtés du trône, couvertes de voiles de brocards d'or et chargées de pierreries. La musique étoit placee sur deux lignes. Neuf maîtresd'hôtel, avec les masses d'or, précédoient le service, et étoient suivis d'échansons qui tenoient des bouteilles de cristal remplies de vin rouge de Schiras, de vin blanc du Mazandéran, de vin gris de Kostronon, et d'eau-de-vie aussi chire que l'eau de roche. La multitude des belles, dont les cheveux tressés pendoient jusqu'à terre, donnoit un grand éclat à cette assemblée. La fête finit par des spectacles et des danses. Elle peut donner une idée de la magnificence et de la galanterie asiatiques.

On a aussi la description de deux palais bâtis par *Tamerlan*; l'un près de Samarcande, ouvrages des plus habiles architectes de Perse et de Bagdad. Il

de quaspaciena rêt, l'emsur la tête t sur un tente, et d nombre Asie occuine, couds d'or et sique étoit if maîtresor, précésuivis d'éouteilles de e de Schidéran, de 'eau-cle-vie e. La mules cheveux terre, donassemblée. acles et des ne idée de nterie asia-

pavillon,

de deux pa-'un près de plus habiles Bagdad. ll y avoit un pavillon à chacun des quatre coins. Les murailles furent peintes à fresque, et ces peintures évaloient les tableaux des plus grands maîtres. On paya la cour de marbre. Le bas des murs, tant en dedans qu'en dehors, fut revêtu de porcelaines. Son autre palais, plus éloigné de la capitale, étoit dans une belle plaine. Il le nomma jardin qui réjouit le cœur, et ajouta également à ce nom celui d'une sultane favorite. C'étoit un carré régulier; au milieu de chaque côté s'ouvroit une porte. L'édifice avoit trois étages tous voûtés. Les plafonds étoient ornés de sleurs à la mosaïque, et les murailles revêtues de porcelaines. On le décora de tout ce qui peut charmer les yeux: ce palais joignoit l'agrément à la solidité. Une enceinte de colonnes de marbre lui donnoit un air de grandeur. Le jardin fut symétriquement partagé en carrés pour des légumes, et en vergers. Les allées étoient bordées, les unes de sycomores, les autres d'arbres fruitiers, et chacun des quatre, coins orné d'un pavillon inscrusté des plus belles porcolaines, rangées avec un art admirable.

Pour que Tamerlan ne se fixât pas dans ces beaux lieux, il falloit que le

1597.

tie

ra

les

tir

tec

de

et

au

ces

gra

da

au

Ce

SOI

sor

ver

vill

vie

dis

me

à la

ten

jeti

leu

jus

ven

hal

cro

de

des

mouvement des marches, les fracas des armes, fussent devenus pour lui un besoin bien impérieux. Des contrées sententrionales de l'Asie, son ardeur infatigable de conquêtes, le ramena au midi, dans les pays fortunés qu'arrosent l'Indus et le Gange. Il fut encore excité à cette entreprise par un zèle fanatique pour le mahométisme. Ce prince étoit très-dévot. Ses historiens remarquent que dans ses voyages, s'il y avoit, même à forte distance, un tombeau de quelque saint révéré, il ne manquoit pas de se détourner pour aller le visiter. Mais il ne montra, dans aucune occasion, autant de prosélytisme qui rend cruel, que dans la guerre de l'Indostan, et de celle de Géorgie qui le suivit.

Il s'étoit déjà promis de porter ses armes dans la Chine, pour exterminer les infidèles. Malheureusement pour les Indiens, quelques-uns de ses généraux, par une suite d'hostilités, pénétrèrent chez eux. Aussitôt que Tamerlan en reçut la nouvelle, son zèle s'enflamma. Il résolut d'avoir part à la gloire de la Gazi; c'est-à-dire, de la guerre sainte, et se détermina à marcher en personne; car, quoiq a'on professât le mahométisme à Dehli, ainsi que dans plusieurs

more of

fracas des ui un berées sepdeur infamena au u'arrosent ore excité fanatique ince étoit marquent oit, même de quelquoit pas le visiter. cune occae qui rend e l'Indosgie qui le

porter ses
exterminer
nt pour les
généraux,
pénétrèrent
merlan en
cenflamma.
loire de la
erre sainte,
personne;
mahomés plusieurs

villes de cet empire, la plus grande partie étoit babitée par les Guèbres, adorateurs du feu, traités d'idolâtres par les Mahométans. Quand ceux-ci se sentirent appuyés par un si puissant protecteur, ils se plaignirent des vexations des Guèbres, le peuple le plus doux et le moins intolérant de la terre. Sans autre examen, Tamerlan tombe sur ces prétendus persécuteurs, en fait un grand massacre, les poursuit, les uns dans les murailles de leurs villes, les autres dans les cavernes des montagnes. Ceux des villes éprouvèrent partout un sort barbare, arrachés de leurs maisons, livrés à des soldats brutanx, et vendus comme esclaves. Une de ces villes offrit de racheter, par argent, la vie de ses habitans; mais pendant qu'on disputoit sur le prix, les troupes de Tamerlan entrent par la brêche, le sabre à la main. Les Guèbres dispersés mettent eux-mêmes le seu à leurs maisons, iettent dans les flammes leurs biens, leurs femmes, leurs enfans, et périssent jusqu'au dernier, en se défendant bravement sur ces ruines sumantes. Les habitans de ces cavernes, qui se croyoient inaccessibles, sont étonnés de voir des coffres de bois, suspendus à des chaînes, vomir, à l'entrée de leurs repaires, des soldats féroces, qui les suivent dans l'obscurité et les sinuosités de ces antres, et les poignardent.

Ainsi ce fut plutôt une chasse qu'une guerre, jusqu'à ce que les grandes armées se trouvassent en présence; celle des Indiens était commandée par sultan Mhamúd Kan, empereur des Indes, accompagné de plusieurs rois, ses alliés et ses vassaux, qui lui avoient amené l'élite de leurs troupes. Avant la bataille, on représente à Tamerlan que son camp regorgeoit de prisonniers, presque tous Guebres et idolâtres, qui, pendant le combat, pourroient bien se joindre aux ennemis. Qu'on les tue, s'écrie-t-il, et en moins d'une heure, on en massacra plus de cent mille. Après cet affreux préliminaire, on en vint aux mains avec une fureur digne de gens qui combattoient, les uns pour la défense de leurs foyers, de leurs semmes, de leurs enfans; les autres pour la gloire d'une religion qui promettoit des récompenses magnifiques aux martyrs tués dans les combats. Les fanatiques l'emportèrent, non sans une vigoureuse résistance, qui causa une grande perte aux vainqueurs. Mhamúd et ses généraux s'ensuirent, et abandonnèrent le pays à ces hordes effréto

po n' br l'é

die vil cla Ta

qui tati tou cha déj

mo

des gov inc des

ces mai cida

avo

plac Bai

(19) to

and d

nées, comme on laisse répandre les eaux d'un torrent qu'on n'a pu détourner.

qui les

sinuo-

nardent.

e qu'une

ndes arce; celle

ar sultan

es Indes.

ses alliés

t amené

nt la ba-

rlan que sonniers,

tres, qui,

nt bien se

les tue,

heure, on

le. Après en vint

digne de

uns pour de leurs

les autres

qui pro-

agnifiques

bats. Les

r sans une

causa une Mhamúd

et aban-

des effré-

Dehli, la capitale, fut prise et détruite. Beaucoup d'autres villes très-importantes éprouvèrent le même sort. Il n'étoit accordé aucune grâce aux Guèbres. Par-tout ils furent passés au fil de l'épée. Ce n'est pas exagérer, que de dire qu'il en périt des millions. Les Indiens mahométans n'eurent d'autres priviléges que celui d'être réduits en esclavage. Le butin que les troupes de Tamerlan firent dans cette expédition, qui ne sut qu'un pillage et une dévastation, le butin fut énorme, et surpasse toute imagination. Chaque soldat étoit chargé de bijoux et de joyaux, riches dépouilles du pays le plus riche du monde. Chaque soldat traînoit à sa suite des multitudes d'esclaves, et le moindre goujat en avoit des vingtaines : faits incrovables; s'ils n'étoient attestés par des auteurs contemporains qui les avoient vus eux-mêmes, ou tenoient ces faits de témoins oculaires. Ils remarquent qu'avant la bataille qui décida du sort des Indes, Tamerlan, se plaça sur une montagne, et levant ses mains au ciel, pria avec serveur Dieu et

6

son prophète de lui donner la victoire. Les astrologues n'étoient point d'accord sur le moment propre au combat, quelques-uns vouloient le faire retarder. Il lear dit : « Le bonheur ou le malheur « ne dépendent point des astres, mais « de la volonté du créateur de l'univers. « Pour moi, quand j'ai une fois pris « mes mesures et les précautions né-« cessaires, je ne retarderois pas d'un « moment l'exécution de mes projets, « pour en attendre un qui soit heu-« reux ». Cependant, ou pour satisfaire sa dévotion particulière, ou pour animer sa troupe, il ouvrit l'Alcoran, tomba exprès, ou par hasard, sur un verset qui lui promettoit un succès complet, et il eut grand soin de répandre ses espérances dans son armée.

On ne sait quel parti Tamerlan auroit tiré d'une si belle conquête, s'il y
auroit mis des gouverneurs en son nom,
ou s'il se seroit contenté de faire reconnoître sa suprematie par l'empereur,
devenu son vassal, ou si, enfin, sa Gazi
ou guerre sainte, étant terminée, et ses
religieux massacres finis, il n'auroit pas
jugé à propos, chargé de richesses, d'abandonner un pays qui, revenu de sa
première frayeur, pouvoit lui causer de
grands embarras; mais toutes ces sup-

pe ne s'e d'e de ce

es la mi vic po

au fit de me ma

ser gie à l bre sée sul

im rei la

ÇQ

a victoire. t d'accord bat, queletarder. Il e malheur tres, mais l'univers. e fois pris itions nés pas d'un es projets, soit heuar satisfaire ouranimer an, tomba un verset complet, dre ses es-

nerlan auiête, s'il y
n son nom,
faire reconlempereur,
in, sa Gazi
me, et ses
l'auroit pas
hesses, d'avenu de sa
li causer de
es ces sup-

positions et tous ces dontes sont terminés, quand on sait que des troubles qui s'élevèrent dans la Perse, l'obligérent d'y retourner. Sa présence suffit pour les appaiser. Ils étoient causés par la démence d'un de ses fils, auquel il avoit confié le gouvernement de l'Iran. Ce prince out un accident qui affecta son esprit; mais sa folie fut augmentée par la société de courtisans libertins, de musiciens, danseurs et gens de mauvaise vie, qui profitèrent de son aliénation pour le plonger dans la débauche, et augmentèrent son mal. Tamerlan les fit tous pendre, sans excepter les gens de distinction, ni même un poëte estimé, non-seulement pour sa science, mais encore pour les agrémens de sa conversation. Leçon pour ceux qui abusent de leurs talens auprès des princes.

Après la Gazi de l'Inde, il s'en présenta une non moins méritoire en Géorgie. Il n'y avoit point là de distinction à faire, comme dans les pays des Guèbres; tous étoient chrétiens, par conséquent tous bons à immoler à la loi musulmane. Tamerlan les assaillitavec son impétuosité ordinaire. Ses soldats allèrent dans les rochers et les cavernes de la Géorgie à la chasse des chrétiens, comme ils avoient été dans l'Inde à la

1393.

9191 in

M14 ()

le

le

ď

T pi

ta be

en il

de

T

Pe

qu

et l'e

til

ľe

et sû

et

ter foi

X

chasse des Guèbres, et avec le même succès. Dans tous les lieux où ces cruels fanatiques pénétrèrent, les églises furent détruites, les prêtres et les chrétiens inébranlables dans leur foi, massacrés. Toute la Géorgie auroit subi le joug, si une querelle particulière où l'orgueil entroit plus que l'intérèt, n'eût fait tourner les armes de Tamerlan contre Bajazet, sultan des Turcs.

1402.

Ces deux princes, rivaux de gloire, brûloient de se mesurer. Bajazet jeta le gant; Tamerlan le ramassa avec plaisir; mais avant de commencer cette guerre, il entra dans la Syrie, qu'il soumit toute entière, détruisit la ville de Damas, avança jusqu'à Bagdad, dont il se rendit aussi maître. Les soldats avoient ordre d'apporter chacun une tête, et n'obéirent que trop ponctuellement. On bâtit là, comme on l'avoit déjà fait dans d'autres endroits, des tours de têtes. En une seule fois, le vainqueur fit précipiter dans les fossés d'une ville qu'il avoit prise, quatre mille cavaliers et leurs chevaux, qu'on enterra tout vifs. Les peuples de l'Anatolie, alarmés avec raison de ces atrocités, conjurèrent Bajazet de ne point attirer sur eux ce fléau. Il se laissa Méchir par leur prière, et écrivit une

. list is

15th ! 184

MILE IN

ec le même à ces cruels s'églises fuet les chrérfoi, massaproit subi le ticulière où ntérèt, n'eût Tamerlan Turcs.

de gloire, *ijazet* jeta le a avec plaiencer cette Syrie, qu'il risit la ville 'à Bagdad, re. Les solrter chacun trop ponemme on l'aes endroits, seule fois, er dans les prise, quas chevaux, peuples de ison de ces jazet de ne 1. Il se laissa

écrivit une

lettre d'excuse; mais qui ne satisfit pas le fier Tartare. Les propositions faites par Tamerlan, ne plurent point non plus au sultan des Turcs. Les deux peuples en vinrent aux mains. Bajazet fut fait prisonnier et traité avec beaucoup d'égards. Il mourut dans les chaînes de Tamerlan, qui enrichit ses troupes du pillage de l'Anatolie, comme les habitans l'avoient craint. Il menaça de là le bey-mameluck de l'Egypte, qui lui envoya faire des soumissions, dont il se contenta, et revint sur la Géorgie.

Le roi, nommé Malek, avoit fait des promesses, dont le départ de Tamerlan lui fit différer l'exécution. Peut-être même se croyoit-il désormais à l'abri de tout danger, lorsqu'il apprit que le Tartare étoit rentré dans ses états, et y mettoit tout à feu et à sang. Malek l'envoya supplier de suspendre les hostilités, lui fit dire que la crainte seule l'empêchoit de se présenter lui-même, et qu'aussi-tôt qu'il pourroit le faire en sûreté, il viendroit comme un prince et des seigneurs qu'il lui cita, se prosterner devant son trône, et lui jurer foi et obéissance. Tamerlan répondit : « Le cas de votre maître, qui est chré-« tien, n'a rien de commun avec les « princes qu'il me cite, qui sont ma-« hométans, parce que leur religion « plaide pour eux. Pour lui, s'il veut « vivre, il faut qu'il se rende inces-« samment à ma cour. Si Dieu ne lui « fait pas la grâce d'embrasser la reli-« gion mahométane, je lui imposerai « un tribut, lui laisscrai le gouverne-« ment de son pays, et ne troublerai « point le repos des habitans. L'empe-« reur de Constantinople, comme chré-« tien, est sur le même pied avec moi ». Malek ne se pressoit pas de remplir ces dures conditions. Le zélé Tartare commença sa Gazi avec toute la barbarie qui lui étoit ordinaire. Alors le roi envoya offrir toutes ses richesses, de payer un tributannuel, et de fournir des troupes. Les émirs supplièrent l'empereur à genoux d'accepter ces soumissions. Comme il ne paroissoit pas modérer son ardeur pour la continuation de la Gazi, ils l'engagèrent à s'en rapporter aux docteurs de la loi et aux muphtis. Cenx-ci déclarèrent que puisque les Géorgiens consentoient à payer tribut, et promettoient de ne jamais saire tort aux Musulmans, on étoit obligé par la loi de leur donner quartier, sans les détruire davantage par des massacres et des pillages. Sur cette décision, Tam et

et d'a tre gu

ma do pu

tor de ble

fit «

**«** 

**«** |

« 1

(C 1

« « « « »

« (

a i

ieni 🛱

sont mair religion
, s'il veut
ide incesieu ne lui
ier la reliimposerai
gouvernetroublerai
s. L'empemme chréavec moi ».
remplir ces
irtare com-

a barbarie s le roi ens, de payer r des trouempereur à jumissions.

s modérer ation de la 1 rapporter 2 muphtis.

uisque les yer tribut, s faire tort

oligé par la r, sans les

massacres ision, Ta-

merlan, fit un signe de tête favorable, et la paix fut conclue.

Sans le zèle outré pour sa religion, et la persuasion qui a fait illusion à d'autres princes, que tout ce qu'il entreprenoit pour sa gloire, même les guerres accompagnées de pillages et de massacres, lui feroient obtenir le pardon de ses péchés, Tamerlan auroit pu être un prince très-estimable, surtout lorsqu'il eut renoncé aux prestiges de l'ambition. On reconnoît ses louables dispositions dans un discours qu'il sit à son conseil. « Jusqu'à présent, « dit-il, je n'ai eu d'autre ambition « que de faire des conquêtes, et d'é-« tendre les limites de mon vaste em-« pire; mais aujourd'hui je prends la « résolution de m'appliquer unique-« ment à procurer le repos et le bon-« heur de mes sujets, et à rendre mes « royaumes florissans. Je veux que les « particuliers m'adressent immédiate-« ment à moi-même leurs requêtes « et leurs plaintes; qu'ils me donnent « leurs avis pour le bien des mnsul-« mans, pour la gloire de la foi, et « pour l'extirpation des méchans et « des perturbateurs du repos public. « Je ne veux pas qu'au jour du juge-« ment, les opprimés viennent crier

W W

((

K

((

((

((

dar

s'y

s'av

ďu

fut

de

sei

lui

un

daı

vol

COI

qu

ter

titi

pe

ex

« vengeance contre moi. Je ne veux « pas non plus qu'aucun de mes braves « soldats, qui ont tant de fois ex-« posé leur vie pour mon service, « puisse se plaindre de moi ou de la « fortune. Leur peine me touche plus « qu'eux-mêmes; il ne faut pas qu'au-« cun de mes sujets appréhende de « s'adresser à moi pour porter ses « plaintes, car mon intention est que « le monde devienne un paradis sous « mon règne, et je sais que quand « un roi est juste et bienfaisant, son « royaume est couronné de bénédic-« tion et de gloire. Enfin, je veux « amasser un trésor de justice, afin « que mon ame soit heureuse après ma « mort ».

On a cru ne devoir rien retrancher de ce discours qui peint une belle amc. Ce prince s'entretenoit volontiers de ses devoirs, preuve qu'il aimoit à les remplir. Il y étoit même scrupuleux; ce qui lui faisoit désirer de connoître la différence entre les préceptes d'obligation, et ceux qui n'étoient que de simple conseil. Dans une discussion de cette espèce, il tomba un jour sur cos paroles de Mahomet: « Dieu prescrit « aux rois la justice et la bienfaisance; « pourquoi donc, dit-il à ses docteurs,

e ne veux mes braves le fois exn service, i ou de la ouche plus pas qu'auéhende de porter ses on est que aradis sous que quand isant, son le bénédic-, je venx astice, afin se après ma

retrancher
belle amc.
lontiers de
imoit à les
crupuleux;
connoître
ptes d'oblient que de
scussion de
our sur ces
leu prescrit
enfaisance;
s docteurs,

« ne me dites-vous pas ce que je dois « éviter »? Ils lui répondirent: « Votre « hautesse n'a pas besoin de nos con-« seils. Au contraire, nous ne pouvons « que profiter en imitant vos exemples. « Je ne goûte pas, répliqua l'empereur, « de pareils complimens. Ils sentent « trop la flatterie. Mon dessein, en « vous interrogeant, est de m'instruire, « et j'attends de vous que vous m'aver-« tissiez des abus, afin que je puisse les « réformer ».

Un de ces docteurs, qu'il envoyoit dans les provinces pour examiner ce qui s'y passoit et lui en rendre compte, s'avisa de taxer les habitans d'une ville à une grosse somme, sous prétexte d'un présent pour l'empereur. Il en fut averti. Quoique ce docteur fut un de ses familiers, et un des plus grands seigneurs du royaume, il ordonna qu'on lui mit les fers aux mains, et le col dans une fourche; en cet état, il l'envoya dans cette ville avec l'argent qu'il avoit volé. Le vendredi, jour de prière, le coupable parut dans la grande mosquée, attaché à la chaire du prédicateur, et celui qui l'avoit amené restitua aux habitans, de la part de l'empereur, la somme qui leur avoit été extorquée. Le docteur fut ensuite reconduit à Samarcande, où son intendant, complice, et peut-être instigateur de ses extorsions, fut pendu à ses

On ne peut s'empêcher de regretter que le fanatisme religieux ait entraîné dans l'erreur un homme fait pour corriger celle des autres. C'est certainement de bonne soi, et comme acte méritoire, qu'il se proposa d'entreprendre une nouvelle guerre. Il s'annonca à son conseil en ces termes: « Mes chers compagnons, comme mes « grandes conquêtes ne se sont pas faites « sans beaucoup de violence, ce qui « a causé la destruction d'un grand « nombre de créatures de Dieu, je « suis résolu, pour expier mes crimes « passés, de faire quelque bonne œuvre; « savoir, de faire la guerre aux inti-« dèles, et d'exterminer les idolâtres « de la Chine. Il convient que ces « mêmes troupes qui m'ont aidé à com, « mettre les fautes, soient aussi les ins-« trumens de ma pénitence. J'ordonne « donc qu'elles se mettent en marche « pour la Chine, afin d'acquérir le mé-« rite de cette guerre sainte, en abat-« tant les temples des idoles, et en bâ-« tissant des mosquées à leur place ». Singulière manière d'expier des cruautés.

la ca pe ru debo

aye vei cha tou att gui

ver COL léo aut ďœ

toil mir brio ven rem

grei jusc mac

bell

son intene instigaendu à ses

e regretter it entraîné pour cort certainemme acte a d'entrere. Il s'ans termes: omme mes nt pas faites ce, ce qui d'un grand e Dieu, je mes crimes nneœuvre; e aux infies idolâtres at que ces aidé à comussi les ins-. J'ordonne en marche nérir le mée, en abats, et en bâur place ». es cruautés.

Avant de partir pour la conquête de la Chine, Tamerlan résolut de marier ses petits enfans, et donna à cette occasion une fête dont la magnificence ne peut se décrire. Tous les grands y furent invités. Les peuples de l'Asie y accoururent en foule. On y vit des plaisirs et des spectacles de toute espèce. Riches boutiques remplies de tout ce qu'il y avoit de plus rares, amphithéâtres couverts de brocards et de tapis de Perse, chargés de baladins et de musiciens; tous les métiers y paroissoient avec les attributs de leurs professions, et des déguisemens analogues. Les bouchers couverts de peaux de bêtes, et dans un accoutrement comique, les foureurs en léopards et en lions, tigres, renards et autres, chacun faisant voir des chefsd'œuvres de sa façon : les tapissiers, des toiles peintes; les ouvriers en coton, un minaret très-haut qu'on auroit cru de brique; les selliers, des litières; les vendeurs de fruits, des jardins portaifs remplis de pistaches, d'amandes, de grenades. Il n'y avoit point d'animal, jusqu'aux éléphans, qui ne fût imité en machines qui marchoient par ressort ».

Tout le peuple fut admis avec ordre au festin nuptial, où régnoit la plus belle police. On rapporte que le bois de

plusieurs forêts fut consumé pour en faire cuire les viandes. Il y avoit dans l'étendue d'une grande plaine, des tables convertes de mets diversement apprêtés, de flacons de vin, et d'une infinité de corbeilles remplies de fruits, Afin que la joie sût parfaite, Tamerlan fit faire une proclamation en ces termes: « C'est ici le temps de fête, de plaisir et « de réjouissance. Il n'est permis à per-« sonne de quereller ni de réprimander. « Que le riche n'empiète pas sur le pau-« vre, ni le puissant sur le foible. Qu'on « ne demande à personne comment et « pourquoi as-ta fait cela ». On ne parle ni desimmenses présens faits aux mariés. et qu'on chargeoit avec simétrie sur le dos des chameaux et des éléphans, ni des illuminations, desjoûtes et des feux d'artifices. Les fêtes durèrent deux mois, après lesquels l'assemblée fut congédiée, et la liberté, accordée pendant ce temps, révoquée. Il fut alors défendu de boile du vin, et de faire rien d'illicite. L'empereur se renferma dans son cabinet, et on lui entendit prononcer ces paroles: « Je vous rends grâces, ô Dien, de vos « faveurs, de ce que de petit prince, vois « m'avez rendu le plus puissant empe-« reur du monde, en m'accordant tant « de victoires et de conquêtes, et fai-

Cl. un ho par âpi gra ser l'ea pie

ne inoi l'ari non y to

vau

vie.
que
d'es

l'app mou gran

avoi fond « po

« qu

é pour en avoit dans ie, des tasement apt d'une ins de fruits. Tamerlan ces termes: de plaisir et ermis à peréprimander. s sur le pauoible. Qu'on comment et On ne parle s aux mariés. nétrie sur le éléphans, m es et des feux nt deux mois, u congédiée, int ce temps, ndu de bone licite. L'emn cabinet, et ces paroles: Dien, de vos prince, vous ssant empecordant tant

« sant de moi votre serviteur élu ».

Les préparatifs de l'expédition de la Chine furent immenses. Il falloit mener une armée de plus de deux cent mille hommes à travers des déserts, ou des pays dévastés. On partit par un froid si âpre, que les troupes passèrent les plus grands fleuves sur la glace. Il falloit creuser deux ou trois coudées pour avoir de l'eau. Quantité d'hommes eurent les pieds, le nez et les oreilles gelés, ou périrent sur les chemins avec leurs chevaux. Tamerlan, qu'aucun obstacle ne rebuta jamais, encourageoit et animoit tout par sa présence. La fatigue l'arrêta dans une ville peu considérable, non loin des frontières de la Chine. Il y tomba malade. La fièvre ardente qui se déclara, fit craindre aussitôt pour sa vie. Lui-même eut un pressentiment que sa mort approchoit. Toujours plein d'espérances que sa religion lui donnoit, il croyoit entendre les houris célestes qui l'appeloient en paradis. Le monarque mourant, appela près de son littous les grands, et tous ceux de sa famille qu'il avoit autour de lui. Comme il les voyoit fondre en larmes, il leur dit : «Ne pleurez « point, mais priez pour moi. J'espère « que Dieu me pardonnera mes péchés, « quoiqu'en grand nombre. J'ai la conêtes, et fai-

1405.

jo

tio de

to

qu

vil

suj

ma

pak

mo

l'ex

tére

une

étoi

tage

gran

mêle

long les é

jamb

teux

Ses y

fort

perça

Pespr

coup

bran!

nen d

a véri *Toi* 

« solation de n'avoir jamais souffert que « les puissans opprimassent les foibles. « Travaillez tous au bonheur et à la « sûreté des peuples ; car au jour du « jugement, ceux qui ont de l'autorité, « en rendront un compte sévère ». Il nomma son héritier universel et son successeur à l'empire, Pir Méhémet Jehanghir, son petit-fils, recommanda aux assistans de lui obéir, et mourut tranquillement en prononçant la formule distinctive des Musulmans: Il n'y a point de Dieu que Dieu. Il avoit 71 ans, dont il régnatrente-six.

Il seroit inutile d'entrer dans le détail des grandes qualités de ce prince. Ses actions le peignent assez. On a dû remarquer qu'il étoit doné d'un jugement excellent, qui le distinguoit dans les conseils, comme son intrépidité et sa valeur le distinguoient dans les combats. Dans tous les royaumes où il porta la guerre, il ne se contentoit pas, comme les anciens conquérans, de quelques marques de soumission, il en exigeoit une entière des princes comme des peuples. Quant au gouvernement de ses états, il assembloit des diètes à l'exemple de ses prédécesseurs, mais il ne s'en rapportoit pas aveuglément leurs décisions, et suivoit toujours a

ouffert que es foibles. ur et à la u jour du l'autorité, évère ». Il rsel et son Méhémet commanda et mourut ant la fornaus: Il n'y eu. Il avoit

SIX. dans le détail prince. Ses On a dû reun jugement poit dans les épidité et sa les combats. ù il porta la pas, comme de quelques l en exigeon comme des rnement. de

jours ce que sa prudence lui dictoit. Inébranlable dans ses résolutions, sa politique étoit de présider l'exécution de ses desseins, d'être par-tout, et d'expédier tout lui-même. Ses édifices, palais, mosquées, colléges, monastères, hôpitaux, villes entières, ponts, canaux, chemins superbes, fondations pieuses pour les malades et les voyageurs, seroient capables d'illustrer le règne de plusieurs

monarques.

Quoiqu'il importe peu de connoître l'extérieur des princes, celui-ci est si intéressant qu'on desire peut-être avoir une idée de sa personne. Tamerlan étoit gros et replet, d'une taille avantageuse et bien prise. Il avoit le front grand, la tête grosse, le teint blanc, mêlé de rouge sans être brun, la barbe longue. Il étoit robuste et nerveux, avoit les épaules larges, les doigts gros et les jambes longues. Il étoit manchot et boiteux du côté droit, suite de ses blessures. Ses yeux étoient pleins de feu, sans être fort brillans. Il avoit la voix haute et percante. Jusques dans sa vieillesse il eut l'esprit sain, le corps vigoureux, beaudes diètes coup de fermeté et une constance inéeurs, mais le branlable. Il ne falloit ni plaisanter, ni euglément i ien déguiser en sa présence. Il aimoit toujours ce a vérité toute nue, fut ce à son désa-Tom. 6.

vantage. La devise de son sceau étoit : Je suis simple et sincère. Son égalité d'ame ne s'est jamais démentie ni dans les succès, ni dans les malhenrs.

C

Sil

àl

ha

so

foi

cet

(( (

(t s

a p

« o

« n

« d

« Se

« sa

« to

« be

« le

«à

« tre

« re

(na

« ro

« pe « Di

« ral

« tale

Actif et vigilant, il pénétroit les intrigues les plus cachées, démêloit les artifices les plus rafinés, et par la force de sa raison, il apercevoit les évènemens dans leurs causes : sagacité dont il s'est quelquefois servi pour se donner un air de prophète. Il aimoit la lecture, surtont celle de l'histoire. Tous les soirs, avant de se coucher, il s'entretenoit avec les savans qu'il questionnoit pour s'instruire. Sa mémoire le servoit admirablement. Quandil arrivoit dans quelque endroit où il avoit déjà été, il se plaisoit à demander des nouvelles de telle ou de telle personne, comment s'étoit terminée telle affaire ou tel différend; de sorte qu'on auroit cru qu'il n'avoit que ces objets en tête. Son secret étoit à lui seul. Il concertoit souvent des mesures en plein conseil, tous les généraux en étoient ayertis, l'armée s'ébranloit, et au moment du départ, arrivoient des contreordres qui changeoient tous les plans.

Une chose des plus remarquables dans cet homme extraordinaire, c'est son intime conviction de sa foiblesse, et la persuasion si rare dans les gens heureux de ne pouvoir rien par lui-même, et de

au étoit : on égalité ni dans irs. oit les inméloit les ar la force vènemens ont il s'est ner un air re, surtout oirs, avant oit avec les our s'insadmirablequelque ense plaisoit à telle ou de étoit termid; de sorte cut que ces

admirablequelque ense plaisoit à
telle ou de
étoit termid; de sorte
oit que ces
oit à lui seul.
mesures en
ux en étoient
, et au modes contreis les plans.
quables dans
c'est son inblesse, et la
cens heureux
nême, et de

devoir tout à la providence. Il en sit un jour un aveu qui toucha jusqu'aux larmes ceux qui l'entendirent. Ses troppes assiégeoient un château, pendant qu'il avoit lafièvre; mais ne pouvant se tranquilliser sans voir l'état des choses, il se fit porter à l'entrée de sa tente qui étoit sur une hauteur. Deux personnes le tenoient sous les bras; mais comme il étoit trèsfoible, il se fit coucher par terre. Dans cet état, il dit à un de ceux qui l'assistoient: « Considère ma foiblesse et combien je « suis dénué de fonce. Je n'ai ni mains « pour agir, ni pieds pour marcher. Si « on m'attaque, je suis hors d'état de « me défendre. Si j'étois abandonné « dans la situation où je me trouve, je « serois pris comme dans un piège, « sans être capable de m'aider ou de dé-« tourner les maux qui viendroient tom-« ber sur moi. Cependant tu vois que « le Tout-Puissant a soumis les nations « à mon obéissance, qu'il m'ouvre l'en-« trée des places les plus inaccessibles, « remplit la terre de la terreur de mon « nom, et fait tomber les princes et les « rois devant moi. De pareils succès « peuvent-ils venir d'un autre que de « Dieu? que suis-je, qu'un pauvre misé-« rable, qui n'ai ni la puissance, ni les « talens proportionnés à mes exploits ».

Tamerlan étoit de la même tribu que Jengis Kan. Il montra toujours une grande vénération pour cet empereur. Dans les jugemens, on employoit sous son règne cette formule: En vertu des lois de Jengis Kan. On ne voit pas que Tamerlan en ait laissé pour ses vastes états. Religieux comme il étoit, il crut sans doute que l'Alcoran suffisoit à tout. En effet, il est prouvé par l'histoire, que ce n'est pas la multiplicité des lois qui rend les peuples heureux, mais l'exactitude à faire observer celles qui existent. En cela ce prince peut servir de modèle; excepté les occasions où son fanatisme religieux lui a fait même transgresser les lois naturelles. Il faut convenir que sa cruauté doit bien diminuer à nos yeux l'estime et l'admiration qui s'attachent à la gloire des conquérans.

Sa

aı

ei so

fe

ét

fai

au

ce

vai

de

tio

ďu

Kalil. 1405. Il laissa trente-six fils et dix-sept filles. On ne sera pas étonné que la discorde se soit mise entre tant d'enfans; et qu'elle ait causé en moins d'un siècle l'extinction presqu'entière de cette postérité. Pir Méhémed, nommé par Tamerlan, étoit fort éloigné quand son grand-père mourut. Hussayn, fils d'une des filles, se trouvant plus à portée de la couronne, n'hésita pas à y porter la main, et à la mettre sur sa tête. Il

141

tribu que ours une mpereur. yoit sous vertu des it pas que ses vastes it, il crut oit à tout. l'histoire, é des lois mx, mais celles qui it servir de is où son nême transntconvenir inuer à nos qui s'attaérans.

s-sept filles.
la discorde
lenfans; et
d'un siècle
e cette posmé par Taquand son
n, fils d'une
à portée de
à y porter
r sa tête. Il

s'empara de Samarcande et de tous les trésors du défunt. Un fils de Tamerlan, nommé Kalil, se fit aussi déclarer Grand-Kan. Tous deux publièrent qu'ils ne prenoient le trône que pour le garder à celui que Tamerlanavoit nommé. Par cette ruse, ils gagnèrent des capitaines et des généraux, qui après leurs avoir fait payer cher leurs services, les trahissoient, les obligeoient de renoncer à l'empire, les y rétablissoient ensuite. Kalil éprouva toutes les vicissitudes de la fortune. Ayant cependant des qualités aimables, étant doux et généreux, bien fait, vaillant, à la tête des meilleures troupes tartares et persannes. Selon toutes les apparences, il auroit fixé la fortune, s'il n'avoit dissipé en folles prodigalités les immenses trésors de son père, et sur-tout s'il ne s'étoit laissé dominer par Shadi Mulk, femme d'une basse naissance, dont il étoit éperduement épris, et qui lui sit faire une multitude de fautes.

Comme elle étoit d'un rang inférieur aux femmes du Grand - Kan défunt, celles-ci virent d'un œil jaloux son élévation. Shadi Mulk de son côté conçut de la haine pour elles. A son instigation, Kalil disposa de ces princesses d'une manière qui fut condamnée de

tous les gens de bien. Il les força d'épouser des gens qui n'auroient pas été dignes d'être leurs valets. Cette conduite indécente, lui attira le mépris de toute la nation. Pendant qu'il perdoit l'estime générale, l'arme peut-être la plus nécessaire au moment d'une révolution, Méhémed approchoit et lui écrivit pour revendiquer ses droits, Kalil répondit nettement que le droit étoit la possession. Ses docteurs appuyérent cet argument par le raisonnement suivant : « Ils écrivirent à Méhémed : « Tamerlan à la vérité vous a nommé « son successeur, mais le ciel n'a pas « ratifié sa volonté; car s'il vous avoit « destiné à l'empire, vous vous seriez « trouvé près de la capitale, à la mort « de l'empereur. Le meilleur parti donc « que vous ayez à prendre, c'est d'être « content de ce que Dieu vous a donné, « et de ne pas mettre au hasard les pro-« vinces que vous possédez, en voulant « vous emparer de celles d'autrui, de « peur que vous ne perdiez le corps en « courant après l'ombre ». Méhémed peu content de ces raisons, avance toujours. Il livra bataille; mais il fut vaincu. Par un traité, il renonça à ses droits sur tout l'empire, se contenta de ce qu'il avoit, laissa à Kalil ses possessions.

Ж

"

sı P

la

et

qu

s força d'éent pas été Cette conle mépris qu'il pere peut-être t d'une réchoit et lui ses droits. ue le droit ırs appuyèsonnement Méhémed : s a nommé ciel n'a pas vous avoit vous seriez , à la mort r parti donc c'est d'être us a donné, ard les proen voulant 'autrui, de e corps en Méhémed vance toufut vaincu. s droits sur de ce qu'il essions.

Méhémed, retourné dans le Kandahar, son apanage, donna, par sa foiblesse, occasion à Pir Alitazar, son ministre, de se révolter, et de porter la main à sa couronne. Il fit son maître prisonnier; mais il étoit difficile d'être mis sur le trône à sa place, sans le consentement des principaux de l'Etat. Il eut le front de se proposer en ces termes: « Le monde est dans une grande confu-« sion. Il y a des signes évidens de l'ap-« proche du grand et dernier jour. « C'est le temps des fourbes, les impos-« teurs sont les maîtres. Tamerlan, qui « étoit l'imposteur boiteux, est mort. « C'est à présent celui de l'imposteur « chauve, après lui viendra l'imposteur « aveugle. Si le chauve doit régner, « c'est moi qui le suis ». Mais l'imposteur chauve n'eut pas le talent de persuader. On le chassa. Il se réfugia auprès du Shah-Rûkh qui le punit de sa trahison.

Ce prince, quatrième fils de Tamerlan, avoit recueilli Hussayn, le premier qui s'étoit emparé du trône, et que Kalil déposséda et contraignit de fair. Ainsi il se trouvoit entre les mains des deux compétiteurs de Kalil, Hussayn et Méhémed. il ne lui manquoit plus que Kalil lui-même, et il ne tarda pas

à l'avoir. Il avoit laissé ruiner les prétendans au trône de Tamerlan, les uns par les autres, et pendant qu'ils se battoient, il avoit conservé ses forces. Kalil toujours esclave de sa passion, vivoit à Samarcande, dans l'indolence, sous l'empire de Shadi-Mulk. Elle avoit un ancien domestique, nommé Baba-Aermes, homme de basse naissance, d'une figure ignoble, grossier et sans éducation. Au moment de l'élévation de sa maîtresse, du gouvernement de ses affaires, elle fit passer Baba aux premières charges de l'état. Il disposa de tout comme il lui plut, sans aucun égard même pour le visir Allahdad.

Indigné de l'insolence du valet devenu ministre, le visir excita des troubles dans Samarcande. Ils lui fournirent le prétexte de lever des troupes, à l'aide desquelles il fit son maître prisonnier, ainsi que sa favorite et son protégé. Shah-Rûkh instruit de cet événement, accournt au secours de son neveu. Allahdad ne se trouvant pas le plus fort, abandonna la ville, mais emmena Kalil avec lui comme une espèce d'otage. Il y laissa la favorite. Les officiers du vainqueur, sans doute, sur son consentement tacite, lui firent toute sorte d'outrages, la mirent à la question, pour

re

s'e

dr

de

01

ne

tu

54 A1

'ils se batrces. Kalil n, vivoit à nce, sous le avoit un né Babanaissance, ier et sans l'élévation nement de Baba aux Il disposa sans aucun llahdad. u valet deles troubles urnirent le es, à l'aide prisonnier, n protégé. vénement, neveu. Alplus fort, nena Kalil 'otage. Il y s du vainconsenteorte d'ouion, pour

r les pré-

an, les uns

lui faire découvrir ses richesses, et quand ils l'eurent dépouillée de tout, ils la traînèrent par la ville, en l'accablant d'injures, comme la plus infâme des créatures. On réservoit Baba pour des tortures plus cruelles, mais il échappa à ses gardes en passant auprès d'un étang, s'y précipita et s'y noya. Allahadad fut pris et puni. Kalil ayant recouvré la liberté par la mort de son perfide visir, se retira sur les frontières du Turkestan, où il passoit son temps à faire des élégies en persan, sur l'absence de sa chère Shadi Mulk. Enfin, ne pouvant supporter la séparation, il revint à Samarcande, et se remit entre les mains de son oncle. Shah Rukh, le recut fort bien, et sans rappeler ce qui s'étoit passé, lui remit l'objet de sa tendresse, et lui donna un gouvernement dont il ne jouit pas long-temps. Son oncle le fit empoisonner. Shadi Mulk ne put soutenir ce nouveau malheur : elle se coupa la gorge, et fut enterrée dans le même tombeau avec son infortuné mari.

Ainsi Shah Rukh, quatrième fils de Shah Rukh, Tamerlan, par la mort ou violente ou 1418. naturelle d'Hassayn, de Méhémed, de Kalil, ses neveux, qu'il tint prisonniers les uns après les autres, se trouva

5

possesseur de presque tous les états intérieurs de Tamerlan, son père. Trop occupé des factions des grands, et de ce qui se passo t autour de lui, il ne put conserver en son entier ce vaste empire, dont les frontières se rapprochèrent par les invasions des nations limitrophes. Ce fut cependant un grand prince qui régna quarante-trois ans avec gloire. Il laissa comme son père, une très-nombreuse postérité, germe de nouveaux troubles. Ses enfans morcelèrent son royaume, et leurs descendans furent secondés dans ce démembrement, par ceux qu'avoient laissés tous les antres fils et petit-fils de Tamerlan; de sorte que dans la Tartarie, l'Indoustan et la Perse, depuis le Pont-Euxinjusqu'à la mer Glaciale, et depuis le fleuve d'Oby jusqu'à l'Indus, il y a peu de cantons qui n'aient en pendant le quinzième siècle, des princes issus de ce conquérant, régnant sous les noms de Sultans, de Kans, d'Emirs, de Shahs même, qui veut dire empereur. Des ruines de cet empire immense, se formèrent des royaumes et des petites principantés. Ainsi les pierres des palais renversés, servent à construire d'autres palais ou à bâtir des chaumières.

Pe ď. do vé ell d' tra qu occ del pri Sh for per san con

der

de o

ren

à sa

maî

tres

bua paya états inre. Trop ds, et de , il ne put vaste empprochèons limiun grand trois ans son père, é, germe fans morrs descene démement laissés e Tamerarie, l'Inle Pout-, et depuis lus, il y a pendant le es issus de es noms de de Shahs reur. Des e, se fores petites

des palais

re d'autres

res.

## PERSE.

On fait venir la famille des Sophis de Les Sophis Perse, de la ligne droite et masculine d' Ali, gendre de Mahomet. La manière dont elle s'est illustrée lui a mérité une vénération, source de la grandeur où elle est parvenue. Tamerlan revenant d'Anatolie, après avoir vaincu Bajazet, traînoit après lui une multitude de captifs qu'il destinoit à la mort dans quelque occasion importante. En traversant Ardebil, capitale de l'Azenberjan, il apprit qu'il y avoit dans le voisinage un Sheikh ou descendant de Mahomet, fort estimé pour sa piété. Celle de l'empereur ne lui permit point de passer sans voir le saint personnage. Il en fut si content, qu'il lui dit de demander tout ce qu'il voudroit, et qu'il le lui accorderoit. Le Sheikh lui demanda la vie de ces captifs, et l'obtint. Tamerlan les remit entre ses mains pour en disposer à sa volonté. Quand le Sheikh en fut le maître, il fit provision d'habits et d'autres effets nécessaires qu'il leur distribua, et les renvoya chacun dans leur pays. Cette générosité gagna tellement

3

les cœurs de ces infortunés et de leurs compatriotes qu'ils en instruisirent, que tous les jours il en vint pour visiter leur bienfaiteur, et lui apporter des

présens.

Ces marques de reconnoissance continuèrent pendant trois générations, jusqu'à Juneïd, petit-fils du Sheikh, qui vivoit sous un prince jaloux, auquel ces assiduités portèrent ombrage. Il les défendit. Juneïd craignant un plus grand péril, se retira dans le Diarbekir, où il fut bien reçu par le roi, qui lui donna sa fille en mariage. Il servit utilement son beau-père, principalement contre les Géorgiens, sur lesquels ils faisoient de fréquentes courses, sous prétexte de religion, forçant les prisonniers d'embrasser la sienne. Il pénétra même dans le royaume de Trébisonde, tua le roi, et mit son propre fils Haydar sur le trône. Pour lui, il alla s'établir dans la province de Schivan, dont le roi envieux de ses richesses lui ôta la vie; son fils périt en voulant le venger, et laissa deux enfans fort jeunes, nommés Aliet Ismaël, exposés à la haine des descendans du roi de Trébisonde, que son père avoit détrôné. Le premier succomba sous leurs efforts. Ismaël, le second, échappa et fut élevé avec soin dans le

P di H de

y er le se: fai

âg le un éta qu int

« tété cor à se il a

jete tion por per mai

de l de d Sou

16 61

t de leurs ruisirent, our visiter orter des

sance connérations, heikh, qui auquel ces . Il les déplus grand ekir, où il i lui donna utilement ent contre ils faisoient prétexte de miers d'emmême dans tua le roi, dar sur le blir dans la le roi enla vie; son er, et laissa mmés Aliet des descene, que son ersuccomba le second,

oin dans le

Khilan, par un Sheikh, ami de son père.

Il y avoit alors parmi les Mahométans Shah Ismael d'Asie, beaucoup de sectateurs d'Ali. Sophi, Ier. Haydar avoit professé hautement leurs Shah. 1500. dogmes. Ismaël, son fils, sachant qu'il y en avoit un grand nombre répandu en Caramanie, où ils avoient même pris le nom de Haydariens, y passa et rassembla sept mille hommes dévoués à sa famille. Avec cette petite armée, n'étant âgé que de quatorze ans, il alla attaquer le meurtrier de son père, le tua dans une bataille, et se rendit maître de ses états. De ce moment, sa vie ne fut plus qu'une suite de prospérités, qui ne fut interrompue que par sa mort. « Un seul « Dieu au ciel, disoit-il, un seul roi en « terre ». Avec cette maxime, qui avoit été celle de Tamerlan, il regardoit comme criminels, ceux qui s'opposoient à ses armes. Terrible pour ses ennemis, il allumoit des bûchers, et les y faisoit jeter vifs. Il ordonna dans une expédition, qu'on tuât tous ceux qui avoient porté les armes contre Haydar, son père. Il en périt quarante mille. On remarqua que le trône du premier sophi de Perse fut teint de sang, et que le chef de cette dynastie fut un vainqueur cruel.

Sous son règne commença la lutte entre

les Perses et les Tures. Le bonheur d'Ismaël échoua contre celui de Sétim, qui le chassa de Tauris. Ismaël se retira à Kasbiu, et mourut quelque temps après, sans être vengé. Ce fut lui qui prit le nom de Sophi. Dans la vraie signification, il veut dire: Un homme habillé de laine; mais on entendoit par là un religieux. Ce nom le fit extrêmement respecter de ses sujets, qu'il entretint avec soin dans leur fanatisme. Ismaël n'avoit que trente-huit ans quand il mourut. Il en régna vingt-trois.

Thamasp, 2e. shah, 1523.

Thamasp, son fils, lui succéda. Ce fut un prince indolent qui laissoit les embarras de l'administration à ses ministres, et se concentroit dans les plaisirs de son sérail. Les Turcs profiterent de cette indifférence, et firent des progrès. Au lieu d'envoyer contre eux son fils Ismaël, jeune homme vif et ardent, il enchaîna son courage dans un château fort où il le tint prisonnier, parce qu'il montroit de l'ambition. Il se défia moins d'un autre nommé Baydar, qui, de concert avec sa mère l'empoisonna, parce qu'il tardoit trop à laisser le trône vacant; mais à peine y fut-il assis, qu'une de ses sœurs, nommée Périakonkouna, la plus âgée de tous les enfans de Thamasp, et souveraine du sérail, fit assassir T do

fro un

tar

ave bêr dér qu'

ent cor qui

vér règ est

tabl ces au l

succ à so dans la c dans

exéc cœu bonheur le Sélim, I se retira npsaprès, ni prit le significare habillé par là un rêmement entretint e. Ismaël quand il 015.

iccéda. Ce laissoit les i à ses mis les plaiprofitèrent it des prore eux son et ardent, un château parce qu'il Héfia moins r, qui, de onna, parce trône vais, qu'une konkonna, s de Thal, fit assassincr le parricide, pour rappeler Ismaël. Thamasp régna cinquante-trois ans. Il donna le premier exemple de ravager son propre pays, pour que l'ennemi vainqueur n'y trouvât point de subsistances, mesure qui a fait un désert des frontières de la Turquie et de la Perse, un des plus beaux pays du monde.

Ismaël s'élança de sa prison où il Ismaël II, avoit resté vingt-cinq ans, comme une 3e shah. bête féroce échappée de sa cage, qui déchire à droite et à gauche tout ce qu'elle rencontre, il fit mourir tons les amis de Haydar, tous ses autres frères, enfin tous ceux qu'il soupconna d'avoir conseillé à son père de l'enfermer, ou qui l'avoient approuvé; de sorte qu'il vérifia à la lettre le proverbe : Que le règne d'un prince qui revient de l'exil, est toujours cruel et sanglant. L'équitable Périakonkonna, révoltée de toutes ces violences, le fit assassiner lui-même au bout de deux ans.

Mohammed, frère d'Ismaël, et son Mohammed, successeur, ne se trouva pas d'humeur Kodabendé, à souffrir la police que sa sœur mettoit dans le sérail. Il exigea avant d'accepter la couronne, qu'on le désît de cette dangereuse sur-intendance : ce qu'on exécuta. Ce fut véritablement à contrecœur et forcé, que ce prince prit le

1577.

sceptre en main. Il vivoit tranquille dans le gouvernement de Korasan, vaquant dévotement aux devoirs de sa religion, ce qui lui avoit fait donner le surnom de Kodabendė, qui veut dire religieux. Il avoit la vue très-foible, défaut qui le fit épargner par Ismaël, lorsqu'il avoit tué ses autres frères. On n'obtint de lui qu'il monteroit sur le trône, qu'en lui remontrant qu'étant le seul héritier, s'il resusoit, le royaume tomberoit dans une confusion, dont sa chère tranquillité ressentiroit le contre-coup. Il se vengea de la violence qu'on lui faisoit, en imitant l'indolence de son père Thamasp.

On lui reproche les mêmes défauts, aucune attention pour le gouvernement, et une grande répugnance pour la guerre, ce qui ne seroit pas un vice, s'il n'avoit pas eu dans les Turcs des ennemis qu'il auroit dû réprimer. Ils se firent de Tauris une place d'armes dans ses états, en y bâtissant une citadelle. Dans la guerre qu'il continua malgré lui entre les deux peuples, on doit remarquer ces deux traits de cruauté. Un général fit mettre en monceau trois mille têtes de prisonniers, s'assit au milien, et donna audience à un prince géorgien sur cette affreuse tribune. Les Persans défirent à

let vic un san

mi

fire

à p

L'a

cou

Tur

gue

quai

tère

femi

quel man femr mass dabe gouv

mort nomi qu'A d'Isa

rend

s'atte son n tion o barbi mille dans , vaquant a religion, surnom de eligieux. Il it qui le fit il avoit tué de lui qu'il lui remonr, s'il refut dans une tranquillité Il se vengea faisoit, en

père Tha-

nes défauts, ivernement, ur la guerre, , s'il n'avoit nnemis qu'il nt de Tauris états, en y ns la guerre tre les deux er ces deux al fit mettre s de prisondonna aun sur cette ns défirent à

leur tour les Turcs au passage d'une rivière et avec trente mille têtes, érigèrent un horrible monument de la valeur persane. Kodabendé regna sept ans.

Il laissa trois fils, dont les deux pre- Hamzed et miers, nommes Hamzed et Ismaël, ne Ismaël III, 5e. et Ge, firent que passer sur le trône, et sont à peine comptés entre les empereurs. L'aîné avoit montré sous son père du courage et de la capacité contre les Turcs. Le cadet, plus habile en intrigne, gagna les principaux seigneurs, et quand il fut sûr de leur approbation, des assassins bien endoctrinés se présentèrent à la porte du sérail déguisés en femmes; ils se dirent les épouses de quelques Kans que l'empereur avoit mandés. Les portes s'ouvrent, les fausses femmes se jettent sur le prince et le massacrent. Le troisieme fils de Kodabendé, nommé Abbas, venoit de son gouvernement auprès de son frère, lui rendre ses hommages. Il apprend sa mort et rétrograde. Il avoit un visir, nommé Kuli-Kan, qui, se doutant qu'Abbas seroit tôt ou tard victime d'Ismaël, et que lui-même ne devoit pas s'attendre à un sort différent de celui de son maître, forma dans sa cour une faction de mécontens. Ils subornèrent son barbier, qui lui coupa la gorge en le

\* 041

rasant. Les seigneurs présens taillérent en pièces l'assassin, pour faire perdre la trace de son crime. Tous ces assassinats se consommèrent en huitmois.

Shah Abbas, 7e. shah. 1500.

Shah-Abbas a dans l'histoire le surnom de Grand. On verra commentil l'a mérité. Sa première opération, en montant sur le trône, sut de s'affranchir de la domination de Kuli-Kan, qui l'avoit soustrait au couteau assassin de son frère. Ce visir se prévaloit de ce service, et agissoit avec hauteur et insolence, même à l'égard de l'empereur, dont il paroissoit mépriser la jeunesse, Abbas n'avoit que vingt ans. Il appelle trois seigneurs de son conseil : « Je veux, « leur dit-il, avoir la vie de Kuli-Kan brid « Allez, donnez-lui le coup de la mort» Ils partent, et il est obéi. Il fait aussitàl massacrer les parens et amis du ministre, milit et tous ceux qui pouvoient se plaindre curo ou le venger. Ce fut la méthode cons-dû s tante qu'il suivit dans ces circonstances ronn Shah-Abbas s'appliqua ensuite à son plus c tenir la guerre contre les Turcs, qu'il it souve en personne avec éclat et succès, leur et qu reprit Tauris, et les défit jusqu'à quatre empê fois en bataille rangée. Il essuya aussi ainsi quelques échecs, mais sa valeur et son ancien habileté les eurent bientôt réparés. Il absolutions étoit servi avec ardeur par ses troupes,

do bra qu' ses

une nci sor

bor « pa

« vi « m

« m « se

néra l'exp

Parn virer

Ce

ens taillerent ire perdre la es assassinats tmois.

stoire le surcommentil pération, en de s'affranu assassin de ses troupes,

dont il avoit gagné la confiance par sa bravoure, et bien aidé de ses généraux, qu'il savoit s'attacher par des récompenses et des distinctions flattenses. Après une campagne glorieuse qu'un d'eux vencit de faire contre les Turcs, l'empereur sortit de la ville au-devant de lui, et l'abordant luidit: «Mon cher Aga, je viens uli-Kan,qui « par ton moyen d'obtenir une si belle « victoire, que je ne pouvois la deloit de ce ser « mander à Dieu plus grande. Viens, teur et inso-« monte sur mon cheval, il faut que je te « l'empereur, « serve de valet de pied ». En vain le gé-néral se défendit de cet honneur qui ans. Il appelle l'exposeroit, disoit-il, à la risée de toute eil: «Je veux, Parmée, il fallut obéir. Abbas prit la e Kuli-Kan bride du cheval, et tous les Kans le sui-

o de la morta virent à pied, quelques pas seulement. Il fait aussiul Ce qu'on doit admirer dans les succès s du ministre, militaires d'Abbas, c'est qu'il se les pront se plaindre curoit par ceux - même qui auroient éthode const dû s'y opposer. Quand il prit la coucirconstances ronne, le royaume étoit divisé entre nsuite à sont plus de vingt princes qui s'étoient rendus surces, qu'il su souverains, chacun dans leurs cantons, succès, leur et qu'il fut obligé de soumettre. Pour usqu'à quatre empêcher que le royaume ne se divisât essnya aussi ainsi dans la suite, il ruina toutes les valeur et son anciennes familles, et pour se rendre ôt réparés. I absolu et despote, il réforma les troupes

qui tenoient ses prédécesseurs en échee, con Ces familles et ces troupes étoient toutes lexe de la race des Kurkas, qui sont ces 1 Tartares si célèbres par leurs grandes les invasions. Elles étoient si unies pour en c leur mutuelle conservation, qu'on pou thuc voit les regarder comme maîtresses du ras royaume. Elles se reconnoissoient à un solu signal commun, qui étoit un turban s'em rouge, distinction dont elles s'hono- Ales roient, d'où elles prirent le nom de mur Kesilbhaches, qui veut dire têtes sils e rouges. Abbas eut le talent de les faire été de concourir toutes à sa grandeur, contre près leur propre intérêt. Il les affoiblit sans mou qu'elles s'en aperçussent, en leur jois son gnant dans sa cour et ses armées, des voye seigneurs et des soldats tirés des partie fut a septentrionales de la Perse, entre autra cab, de la Géorgie. A mesure que le pouvoir Cart, de ceux-ci croissoit, celui des Kurka vistre diminuoit, et l'empereur trouvoit au our besoin ces troupes ainsi melangées, dis qui e posées à se porter contre les petits sou-père, verains que leurs compatriotes auroient er. In ménagés. Il avoit aussi l'art de les de urer viser entre eux, et de les susciter les moien contre les autres. Si l'on juge de sa contre les autres. duite envers eux, par celle qu'il tinti ervit l'égard des rois de Géorgie, on peul sa p

ire d

rs en échec. conclure que sa politique n'étoit pas oient toutes exempte de fourberie.

jui sont ces La Géorgie, objet de jalousie pour urs grandes les Turcs et les Persans, étoit partagée en deux royaumes, le Caket et le Carthuel. Le premier possédé par Taymunaîtresses du ras, le second par Luarzab. Abbas réoissoient à un solut de détruire l'un par l'autre, et de t un turban s'emparer ainsi de la Géorgie entière, elles s'hono- Alexandre, roi du Caket, père de Tayle nom de muras, avoit été obligé d'envoyer son sit dire têles sils en otage à la cour de Perse. Il avoit eté élevé avec Abbas, et étoit à-peudeur, contre près du même âge. Quand Alexandre s affoiblit sans mournt ''tarane, sa veuve, demanda, en leur joison fils ame, en s'engageant d'en ensarrées, des voyer un autre à sa place, ce qui lui rés des parties lu accordé. Pendant ce temps, Luare, entre autre dab, dans l'adolescence, régnoit en la rouveil que le pouvoir Carthuelsons la tutelle de Morad, mini des Kurka histre très-habile. Le tuteur surprit un r trouvoit au our son pupille enfermé avec sa fille nelangées, dir qui étoit fort belle. Pour appaiser le les petits son bère, le jeune prince promit de l'épouriotes auroient er. Mais sa mère et les autres dames l'art de les de urerent que jamais elles n'accordesusciter les me joient les honneurs de reine à une femme juge de sa con la inférieure à leur rang. Cette menace elle qu'il tintiférieure à prétexte au roi pour manquer orgie, on pet sa parole. On lui conseilla de se déire de Morad, homme très-vindicatif.

Luarzab prit des mesures pour cela; mais le ministre se résugia à la cour de Perse, où il porta le désir de venger sa vanité.

L'amour qui l'avoit mis en danger, lui servit à noner une intrigue qui perdit les deux royanmes. Le roi de Carthuelavoit une sœur très-Lelle, nommée Darejan, qu'il avoit promise au roi de Caket. Morad en rendit Abbas amoureux par le portrait séduisant qu'il en fit, ou lui persuada de le paroître. Il la demanda en mariage; on lui répondit qu'elle étoit engagée à kaymuras. L'empereur défendit à celui-ci d'épouser la sœur de Luarzab; mais en même temps il lui laissa une lueur d'espérance de se laisser sléchir, s'il n'accordoit pas aux Turcs le passage par la Géorgie, pour porter la guerre en Perse, comme ils s'y disposoient. Kay muras montra la complaisancé que le Persan lui demandoit, et se priva ainsi d'une alliance qui auroit pu lui être fort avantageuse; mais il s'apperçut bientôt de sa faute. Abbas, débarrassé de cette crainte, contresit plus que jamais l'amoureux de la belle *Darejan*. Il débita qu'elle étoit aussi amoureuse de lui, et déclara qu'il vouloit la posséder.

Il avoit beaucoup de Géorgiens dans

plu rac gra san pou nen

mu sœu don Géa cora

deu « L « à

« m « a s

mên mess eure le ré

Lua ras e

comi la têt feu e d'abc

sa me âgée pour cela; la cour de venger sa

n danger, ne qui peroi de Care, nommée se au roi de bas amount qu'il en roître. Il la ii répondit kay muras. ci d'épouser s en même d'espérance cordoit pas a Géorgie, rse, comme ras montra san lui deune alliance vantageuse : e sa faute. te crainte, noureux de m'elle étoit éclara qu'il

rgiens dans

ses troupes, et donnoit des pensions à plusieurs grands seigneurs du pays. Morad lui en gagnoit tous les jours un grand nombre. Quelques princes du sang royal s'étoient faits Mahométans pour obtenir des dignités et des gouvernemens. Abbas avoit deux fils de Kaymuras en otage, et un frère et une sœur de Luarzab. Tout concouroit donc à lui faciliter la conquête de la Géorgie. Il joignit à ces moyens la discorde qu'il tâcha de semer entre les deux rois. A Kaymuras il écrivoit : « Luarzab est un perfide qui manque « à toutes ses paroles. Si vous voulez « m'aider à le détrôner, je vous mettrai « à sa place, et joindrai le Carthuel au « Caket ». En même temps il faisoit les mêmes propositions et les mêmes promesses à Luarzab. Mais les deux rois eurent une entrevue, s'expliquèrent, et le résultat de leur conférence fut que Luarzab combla les vœux de Kaymuras en lui donnant la belle Darejan.

Le Shah, outré de ce qu'il regardoit comme une insulte, entre en Géorgie à la tête d'une forte armée, et met tout à feu et à sang. Kay muras sur qui tomba d'abord cet orage, envoya ketavane, sa mère, demander grace. Quoiqu'assez âgée, cette princesse étoit encore très-

belle. Abbas, ou touché de ses attraits ou feignant de l'être, lui offre sa main si elle veut se faire Musulmane. Elle refuse le trône à cette condition, et meurt assassinée martyre de sa foi. Abbas fit faire ses deux petits-fils eunuques, et poursuivit à outrance le père qui se sauva chez les Turcs. Du Caket, le Sophi tomba sur le Carthuel, y commit des dévastations affreuses, fit même abattre les arbres qui nourrissoient le ver-à-soie, perte irréparable. Après une belle défense qui auroit même mis le Shah entre les mains de Luarzab, sans le traître Morad, qui le tira d'un défilé où il étoit enfermé, le Géorgien fut obligé de fuir comme Paymuras. Abbas, persuadé que sa conquête seroit mal assurée, tant que ce prince auroit la liberté, lui écrivit des lettres obligeantes, dans lesquelles il l'engageoit à se rendre auprès de lui, lui promettant la possession de la Géorgie entière, s'il montroit de la confiance. S'il refusoit, il menaçoit de continuer ses ravages, et de ruiner sans ressource ce malheureux pays.

50

le

u

da

il

pa

ro

Pus

nai

Le

ress

plu

Géc

sieu

Arn

sans

suite

Par amour pour son peuple, il se rend auprès d'Abbas. L'empereur le remet sur son trône avec toute la solennité possible, et le comble de présens. Il lui donne entr'autres une aigrette de es attraits e sa main e. Elle re-, et meurt Abbas fit auques, et qui se saut, le Sophi commit des ême abattre e ver-à-soie, re belle dé-Shah entre ns le traître lé où il étoit bligé de fuir s, persuadé pal assurée, liberté, lui es, dans lesndre auprès ossession de ontroit de la menaçoit de e ruiner sans

ays.
euple, il se
empereur le
ute la solenle présens.Il
aigrette de

pierreries parfaitement belles, et lui recommande de la porter toujours comme l'enseigne de la royauté, sur-tout quand il paroîtra devant lui. Le Shah avoit daps sa garde un habile filou, auquel il commanda de voler l'aigrette. Luarzab après l'avoir fait inutilement chercher se présente sans elle, et s'excuse sur ce qu'on la lui a prise. Abbas se met en colère, s'écrie qu'il est impossible qu'il y ait un voleur à sa cour, que c'est plutôt parce que le roi de Géorgie dédaigne son présent. Il le fait prendre, et n'osant le faire tuer dans la crainte de causer une révolte parmi les Géorgiens, il l'exile dans un endroit mal-sain; mais comme il résistoit au mauvis air, il le fit noyer.

Taymuras reparut en Géorgie aidé par les Turcs. Il fut rétabli dans son royaume de Caket. Abbas l'en déposséda encore. On croit qu'il se soumit à l'usurpateur, et vécut tranquille moyennant sa fille qu'il lui donna et un tribut. Le Sophi fit bâtir en Géorgie des forteresses qu'il remplit de Persans, emmena plus de quatre-vingt mille familles Géorgiennes, qu'il transporta en plusieurs endroits de ses états, sur-tout en-Arménie, et mit à leur place des Persans et des Arméniens. Il se proposa ensuite de conserver par la douceur, ce

Tome 6.

qu'il avoit gagné par la violence, et promit aux Georgiens avec serment pour lui et ses successeurs, de ne point charger le pays de taxes, de ne point changer la religion, de ne point abattre d'églises, ni bâtir de mosquées, que le vice-roi seroit toujours Géorgien, de la race de leurs rois, et que si un fils de ce vice-roi vouloit se faire Mahométan, il auroit la charge de grand-prévôt, et seroit gouverneur d'Ispahan, jusqu'à ce qu'il succédât a son père. On reconnoît dans cette dernière clause la politique toujours astucieuse d'Abbas, comme on reconnoît sa cruauté dans sa conduite à l'égard des Kurdes et de ses propres fils.

Les Kurdes sont un peuple errant qui vit entre la Turquie et la Perse, et qui est au plus offrant. Le Shah se servit d'eux pour prendre Tauris, en leur promettant le sillage de cette ville, l'appât le plus puissant qu'on pût employer auprès d'eux. Après qu'ils lui eurent rendu ce service, il lui vint dans l'idée qu'ils pourroient bien faire pour les Turcs sur les mêmes espérances, ce qu'ils venoient de faire pour lui. Afin de se délivrer de cette crainte, il invita les principaux chefs à dîner. Il avoit fait faire sa tente avec tant de recoins et de

gr 80

ge

čh

рo

qu

qu

La

ton

tro

fure

e, et proent pour int charint chanit abatire es, que le ien, de la a fils de ce ométan , il vôt, et sejusqu'à ce reconnoît politique as, comme

sa conduite

ses propres

le errant qui erse, et qui ah se servit ris, en leur e ville, l'apût employer lui eurent dans l'idée re pour les érances, ce · lui. Afin de il invita les Il avoit fait ecoins et de retours, que ceux qui entroient ne voyoient pas ceux qui les précédoient de six pas. Deux bourreaux postés dans cette allée, tuoient les convives à me-

sure qu'ils arrivoient.

Ces cruautés et beaucoup d'autres de pure précaution, les plus odieuses de toutes, le rendoient insupportable aux grands du royaume. Quelques-uns eurent la hardiesse de jeter dans la chambre de Sophi Mirza, son fils, un billet par lequel ils lui offroient leurs secours pour monter sur le trône, s'il vouloit se prêter aux mesures qu'ils avoient prises. Le jeune prince, plein d'horreur pour un projet qui ne pouvoit s'exécuter que par la mort de son père, lui porta le billet. L'empereur loua son affection et sa tendresse; mais il tomba dans de si grandes frayeurs, qu'elles ne lui laissoient aucun repos, et qu'elles l'obligeoient à changer deux ou trois fois de chambre toutes les nuits. Il crut enfin ne pouvoir se guérir de ses inquiétudes, que par la mort de son fils.

C'étoit le seul qui lui restât de quatre qu'il avoit eus de ses femmes légitimes. La jalousie de leur père les mit tous au tombeau. Les deux premiers qui montroient trop de goût pour les armes, furent empoisonnés, le troisième prévoyant le sort que son père lui destinoit. par le même motif, mourut de mélancolie. On prétend qu'il en fit étrangler plusieurs autres. La mort de Sophi Mirza est racontée de deux manières. Ce jeune prince, disent les premiers, revenoit d'une expédition glorieuse contre l'Arabie, avec sa femme princesse Arabe, mère d'un garçon et d'une fille. Abbas, jaloux de ses exploits, le recoit fort mal. Mirza ne peut dissimuler son mécontentement. L'empereur le mène dans un appartement reculé, le laisse seul. A l'instant entrent sept hommes avec une corde d'arc pour l'étrangler. Comme il étoit très-fort, il en tue trois. Sans se rebuter, les autres cherchent à lui mettre la corde au col. Le père rentre, fait lier son fils épuisé de fatigues, et ordonne qu'en sa présence, on lui passe un fer rouge sur les yeux. La princesse instruite de la violence faite à son époux, accourt et le trouve dans une espèce de frénésie, de desespoir. Il saisit sa jeune fille et l'étrangle. La mère crut d'abord que c'étoit un simple mouvement de fureur; mais voyant qu'il tâtonnoit autour de lui, et qu'il cherchoit son fils pour lui faire subir le même sort, elle s'enfuit avec lui. On eut lieu de croire que l'infortuné Mirza ne

"

de

me

ser elle estinoit, nélancoétrangler e Sophi manières. remiers, glorieuse princesse 'une fille. , le recoit muler son r le mène , le laisse t hommes 'étrangler. n tue trois. herchent à l. Le père nisé de faprésence, r les yeux. a violence t le trouve , de desesl'étrangle. toit un simpais voyant i, et qu'il ire subir le lui. On eut

Mirza ne

voulut tuer son fils comme il avoit tué sa fille, que pour faire dépit à son père, qui aimoit tendrement ces enfans. Le prince mourut quelque temps après, dans des accès effrayans de désespoir.

D'autres historiens donnent moins de circonstances à cet affreux événement. Selon leur rapport, Abbas ordonne à Bébut, un de ses officiers, d'aller tuer son fils. Celui-ci rencontre le prince accompagné d'un seul page, et monté sur une mule. Il saisit la bride, et lui dit: « Pied à terre, Sophi Mirza, ton père « veut que tu meures ». En même temps il le jette eu bas de sa mule. Le jeune prince s'écrie : « Hélas mon Dieu! « qu'ai-je fait pour mériter cette dis-« grâce? Maudit soit le traître qui en « est la cause; néanmoins, puisqu'il « plaît ainsi à Dieu, que sa volonté et « celle du roi soi faite ». A peine a-t-il prononcé ces mots, que Bébut lui donne deux coups de poignard, et l'étend mort sur la place.

Quelle que soit la manière dont le prince périt, l'exécution ne fut pas plutôt faite, que le père s'en repentit. La mère de l'infortuné *Mirza* courut à l'appartement de son époux, et sans s'embarrasser de l'humeur cruelle du monarque, elle lui reprocha son inhumanité, lui étourdi, et comme engourdi de stupeur, se contenta de lui répondre:
« Que vouliez-vous que je fisse? on m'a« voit donné avis qu'il vouloit attenter
« à ma vie. Il n'y a point de remède;
« c'est une chose faite ». Le père demeura dix jours enfermé, ayant toujours le mouchoir sur les yeux pour
ne pas voir le jour. Il fut un mois à ne
manger que ce qu'il falloit pour ne pas
mourir de faim, porta le deuil un an
entier, et pendant le reste de sa vie ne
se permit ni parure ni habit qui le distinguât du reste de ses sujets.

Mais il célébra les sunérailles du prince, d'une manière digne de sa férocité. Il fit inviter à un repas les Kans dont la sidélité lui étoit suspecte, et les flatteurs qui lui avoient donné de l'ombrage de celle de son fils, et ayant fait mettre du poison dans leur vin, il les retint jusqu'à ce qu'il les ent vu tous mourir. Quelques mois après, il lui prit une réminiscence bien fatale à Bébut, l'assassin de sonfils. Il lui ordonne d'aller de sa main couper la tête ausien, et de la lui apporter. « Com-« ment te trouves-tu, lui dit le tyran, « lorsqu'ille vit avec cette tête à la main? « Hélas! sire, répondit Bébut, je crois « que je n'ai pas besoin de le dire,

CI

lo

er. *Abbas* i de stuépondre: e? on m'ait attenter remède; père deayant toueux pour mois à ne our ne pas euil un an e sa vie ne qui le dis-

du prince, férocité. Il ans dont la es flatteurs orbrage de mettre du int jusqu'à r. Quelques miniscence de son fils. ain couper ter. « Comt le tyran, e à la main? ut, je crois de le dire,

« J'aimois mon fils tendrement. Sa mort « me coûtera la vie ». Va, lui dit le roi, « reconnois quelle a dû être ma douleur « quand tu m'as appris la mort du mien. « Mon fils et le tien ne sont plus. Con-

« soles-toi en considérant que tu as cela

« de commun avec ton maître ».

Ce prince si redoutable, ne fut pas exempt d'un malheur qui n'épargne quelquefois pas les plus grands monarques. Il voyageoit avec ses femmes, renfermées selon la coutume dans de grands paniers couverts, pendant de chaque côté d'un chameau. S'apercevant qu'un panier penchoit plus que l'autre, il alla pour aider à le redresser, et trouvale chancelier avec la dame. Il les fit enterrer tout vifs dans la place. Abbas exerça des cruautés rafinées à l'égard d'un gouverneur ennemi, qui, après lui avoir promis de lui livrer sa place, lui manqua de parole, et se laissa prendre. L'empereur le fit coudre dans un cuir de bœuf fraîchement écorche, et jeter le long du grand chemin, où on le nourrissoit au soleil ardent. A mesure que la chaleur en séchant le cuir le rétrécissoit, il éprouvoit des douleurs cruelles, dont il mourut après avoir long-temps souffert.

Du reste, on a célébré la justice de

Shah Abbas, quoique souvent em preinte de la férocité qui lui étoit naturelle. Il fit jeter dans un sour ardent un boulanger qui refusoit de vendre du pain aux pauvres, et attacher aux crochets de son étal; d'autres disent rôtir en plein marché, un boucher qui vendoit à faux poids. Il fut moins sévère à l'égard d'un juge qui recevoit de l'argent des deux partis. Le Sophi le fit mettre sur un âne, le visage tourné vers la queue, qui lui servoit de bride, ordonna de couvrir d'ordures sa belle veste, et de le promener ainsi par la ville, précédé d'un crieur qui annonçoit son crime. Ce princeavoit un grandmaître d'artillerie qu'il considéroit beaucoup; mais c'étoit le plus jaloux des hommes. Dès que quelqu'un du voisinage paroissoit le soir sur la terrasse de son logis, pour y prendre le frais, selon la coutume des pays chauds, les eunuques de cet officier, à l'affût dans tous les coins de son jardin, tuoient à coups d'arquebuse ceux qu'ils apercevoient, sous prétexte qu'ils pouvoient voir dans le sérail de leur maître. On se plaignit. Abbas avertit son grand-maître de prendre garde à ce qu'il fait, et de tenir ses femmes enfermées la nuit comme le jour, s'il craignoit que ses voisins

ne la ho mi et avd mi « t « r « c cha U

> de s muz roya qui ďO cen ren

dan Payo env bus

geu fiqu moi

à ce

gère que ses s

ent emoit natuar ardent e vendre cher aux es disent ucher qui ins sévère cevoit de Sophi le ge tourné de bride, es sa belle nsi par la ni annonun grandéroit beaualoux des du voisierrasse de rais, selon les eunudans tous nt à coups cevoient, voir dans e plaignit. maître de it, et de nuit comes voisins ne les vissent. Malgré cet avertissement, la chasse aux curieux continuoit. Un homme important fut tué. Toute la famille en larmes alla demander justice, et cita p'us de vingt personnes qui avoient péri de cette manière. Le roi se mit en fureur. « Qu'on aille, s'écria-t-il, « tuer ce chien enragé, lui, ses femmes, « ses enfans et ses domestiques, qu'il « ne reste pas une âme de cette mau-« dite engeance ». L'arrêt fut sur le

champ exécuté.

Une des dernières actions militaires de Shah Abbas, fut la réduction d'Ormuz, qui avoit été un assez grand royaume sur la côte du Kerman, mais qui insensiblement s'étoit réduite à l'île d'Ormuz, et à quelques terres adjacentes. La situation de cette ville la rendoit intéressante pour le commerce dans le golfe Persique. Les Portugais l'avoient prise aux naturels; les Anglais, envieux de cette position, aidèrent Abbas à s'en emparer, et obtinnent de lui, à cette occasion, des conditions avantageuses à ceux de leurs vaisseaux qui trafiquoient sur ses mers. Ce fut encore moins des vues de conquêtes qui engagèrent l'empereur à cette expédition, que le desir d'étendre le commerce de ses sujets. Il n'y a rien qu'il ne fit pour

é é E

la

le E

m e'

pe

po

nı

te

**((**-

((

((

tro

se

cla

an

fra

ma

en

Sa

ďı

le e

ter

qu

no visa

leur en inspirer le goût; mais il trouva peu de dispositions dans les Persans, trop fastueux et tropamis de leurs aises; il jeta les yeux sur les Arméniens, sobres, ménagers, faits à la fatigue. Il jugea aussi qu'étant chrétiens, ils seroient plus propres à traiter avec les chrétiens. Abbas leur fit de grandes avances, sur tout en soie, dont ils ne devoient payer qu'un modique intérêt à leur retour. Ainsi il fut le fondateur de leur commerce, qui est devenu très-considérable en Europe et en Asie, et qu'ils ont porté jusqu'au Tunquin et aux Philippines. Il bannit de ses états l'usure et les Banians, qu'on dit aussi experts que les Juifs dans le métier; mais ils s'y sont rétablis. Afin que l'argent ne sortit que le moins possible de son royaume, il décria le pélerinage de la Mecque, et en accrédita un autre dont il donna l'exemple, au tombeau d'un saint célèbre, dans une de ses provinces. Ses peuples de l'intérieur, dont il put écarter le Néau de la guerre, furent heureux sons son règne, qui dura cinquante ans. Il en vécut soixante-dix.

Sophi I, Sec. shah.

Il donna ordre en mourant qu'on mit la couronne sur la tête du fils du malheureux Mirza Sophi, et qu'il prît le nom de son pèrc. La princesse, sa mère, ais il trouva es Persans, leurs aises; néniens, soa fatigue. Il s, ils servient es chrétiens. avances, survoient payer leur - retour. de leur comconsidérable et qu'ils ont t aux Philipl'usure et les experts que ais ils s'y sont ne sortit que royaume, il Mecque, et en lonna l'exemint célèbre, . Ses peuples it écarter le heureux sons nante ans.

ant qu'on mît 1 fils du malqu'il prît le esse, sa mère, vivoit, depuis la fin tragique de son époux, dans des frayeurs perpétuelles. Elles augmentèrent, lorsqu'après la mort de son beau-père, les seigneurs vinrent la prier de leur remettre son fils entre les mains, pour le placer sur le trône. Elle se sauva avec lui dans son appartement, et s'y barricada, s'imaginant que c'étoit un nouvel attentat de son beaupère. On fut trois jours à sa porte, sans pouvoir la détromper. A la fin, on la menaça de l'enfoncer. Elle l'ouvrit; et tenant son sils par la main, elle lui dit: « Va trouver ton père, mon enfant, « par les mains des meurtriers qui t'at-« tendent ». Elle fut agréablement détrompée, quand elle vit les seigneurs se prosterner à ses pieds, et le proclamer empereur. Il n'avoit que seize ans.

Mais il auroit été à desirer que les frayeurs de la mère n'eussent pas été mal fondées, et que ce jeune monstre eût disparu de la surface de la terre. Sa vie est moins celle d'un prince que d'un bourreau. On épargnera au lecteur le détail de ses atrocités, et on se contentera de mettre sous les yeux quelques-unes des barbaries réfléchies de ce nouveau Néron, qui, portant sur son visage tous les traits de la douceur et de

la bonté, conservoit au fond du cœur les inclinations d'un tyran farouche et inexorable. Puisqu'il est jugé digne d'être comparé à Néron, on doit conclure qu'il fut l'assassin de sa famille, le meurtrier de sa mère et de sa femme. Il commença la série de ses crimes par un de ses frères, d'une autre mère, auquel il fit crever les yeux. Il auroit dû le tuer tout à fait, puisqu'il fit précipiter du haut d'un rocher deux de ses oncles, aveuglés par son grand-père, en disant: « N'ayant plus l'usage de la vue, à quoi « servent-ils dans le monde »?

Sophi avoit une tante d'une conversation très-agréable. Elle lui dit un jour qu'elle s'étonnoit qu'étant jeune et vigoureux, entouré de belles femmes, il n'eût point d'enfans, pendant qu'elle seule en avoit trois de son mari. Elle ajouta à ce propos quelques réflexions assez gaillardes sur les terres mal labourées, qui demeurent stériles faute de culture. Il ne fit qu'en rire, et lui dit qu'il avoit du temps pour se donner des héritiers. Elle lui répondit inprudemment: « Vous aurez beau faire, Sire, « j'ai bien peur qu'après votre mort, les « Persans ne soient obligés d'avoir re-« cours à un de mes enfans ». Ceci parut

à Sophi plus sérieux. Le lendemain il

oiti ji « «

((

« ]' du cœur rouche et gé digne doit conamille, le femme. Il nes par un e, auquel il lû le tuer cipiter du es oncles, en disant: ue, à quoi

e converdit un jour une et viemmes, il nt qu'elle mari. Elle reflexions mal laboufaute de et lui dit onner des nprudemire, Sire, e mort, les l'avoir re-Ceci parut demain il fit servir à table, où il avoit invité sa tante, trois pots couverts. On en tira, aux yeux de la princesse, les têtes de ses trois enfans. « Consolez-vous, lui dit « le monstre, vous êtes assez jeune « pour en avoir d'autres». Elle demeura interdite; mais apercevant dans les yeux du roi des marques de fureur qui la menaçoient elle-même de la mort, elle se jeta à ses pieds, et lui dit: « Tout « est bien; que Dieu donne au roi une « longue et heureuse vie ». Son mari, que le tyran appela, et auquel il montra ces têtes, se sauva aussi, en faisant parade de la même soumission.

Il fit tuer, sur de simples soupçons, le grand-maître de sa maison, son chancelier, et un de ceux qui avoient le plus contribué à le mettre sur le trône. Cet officier vint l'avertir d'une conspiration, et l'exhortoit à se défaire des conjurés pour assurer sa vie. « Tu as raison , « lui dit-il, et je commencerai par toi; « car, comme tu as le plus d'age et « d'expérience parmi ceux que tu « nommes, tu es certainement du com-« plot ». Un simple délai aux ordres de l'empereur coûtoit la vie. Ce qu'on doit remarquer, c'est la résignation et la prompte obéissance de ces malheureux. L'un, sûr de mourir, quoiqu'innocemment, s'il ne prévient pas le monarque, aime mieux se laisser massacrer que de manquer à la fidélité. Un autre voit entrer son meilleur ami avec deux bourreaux: « Sans doute, cher ami, lui « dit-il, tune m'apportes pas de bonnes « nouvelles. Tu as raison, cher frère, « répond l'autre, le roi m'a commandé « de lui apporter ta tête. C'est à quoi il « faut se résourdre ». A ces mots, il le saisit et lui coupe la tête sans la mondre résistance.

Quand Sophi vouloit faire ces exécutions, il s'habilloit de rouge. A ce signal morthaire, tout trembleit autour de lui. On l'attaqua par le poison, qui lui fut administré dans son sérail; mais la force de son tempéramment y résista; il en fut quitte pour une maladie. Pendant sa convalescence, on entendit, la nuit, un grand bruit dans son sérail, et on sut, le lendemain, qu'il y avoit eu quarante femmes enterrées vives. Le bruit se répandit en même temps que la reine mère étoit morte de la peste; mais on ne doutoit pas qu'elle ne fut du nombre de ces infortunées. Quant à sa femme, très-aimable princesse, il la manda un jour après un repas où le vin n'avoit pas été épargné. L'impératrice accourt et le trouve endormi. Elle se

narque, r que de voit enıx bourami, lui e bonnes er frère , mmandé à quoi il ots, il le

moundre

es exécuce signal utour de ı, qui lui l; mais la y résista; die. Pentendit, la sérail, et avoit eu ives. Le emps que la peste; ne fut du uant à sa sse, il la où le vin pératrice i. Elle se cache, on ne sait pourquoi, derrière une tapisserie. Il se réveille, la demande. On lui marque du doigt l'endroit où elle est. Sophi lui fait donner cinq ou six coups de poignard; elle expire et il se rendort tranquillement.

Des écrivains ont voulu l'excuser, en attribuant ces horreurs au vin qui troubloit souvent sa raison; mais ce n'est pas l'ivresse qui lui fit changer l'usage de brûler les yeux avec un fer chaud, et celui de les arracher, afin d'être sûr que les malheureux ne voyoient plus. Des voyageurs assurent une chose horriblement révoltante; mais qu'il faut raconter, pour se féliciter d'être dans des pays où ces atroces barbaries sont inconnues. C'est qu'on arrachoit les yeux avec la pointe d'un poignard; qu'on les portoit ensuite dans un bassin au roi; et que, comme il commandoit pour cette exécution le premier qu'il rencontroit, elle se faisoit quelquesois si maladroitement, qu'on en mouroit. Sophi avoit ordonné qu'on aveuglât son fils, âgé de treize ans. L'eunuque qui en étoit chargé, l'épargna, et lui apprit à contrefaire l'avengle. L'empereur, attaqué d'une maladie mortelle, eut regret d'avoir rendu son fils incapable de l'empire. L'eunuque, persuadé de la sincérité du repentir, lui amène le jeune prince, jouissant de la faculté de voir. Son père recommanda aux grands de le reconnoître pour son légitime successeur. On croit qu'il mourut empoisonné, à l'àge de vingt-neuf ans, dans la treizième année de son règne.

Abbas II, ge, shah.

Abbas II n'avoit que treize ans quand il monta sur le trône. On peut juger de la joie de la cour, après un règne aussi dangereux que celui de son père, pour ceux qui l'habitoient. Cependant, ils n'eurent pas beaucoup à se louer du changement. L'ivresse, la colère, le despotisme, la prodigalité du sang des hommes, rendirent le sort des courtisans aussi précaire qu'il l'avoit été sous Shah Sophi. Abbas I.er avoit relégué dans une maison commode, ornée de jardins, un grand nombre d'eunuques inutiles à son service. Abbas II, voyant qu'ils ne mouroient pas assez vîte, fit tuer, en une nuit, les moins âgés, et ne laissa que les quinze plus vieux attendre la mort, parce qu'elle ne devoit pas tarder. Il ne fut pas plus tendre pour sa famille que son père. Il trouva mauvais que deux sœurs qu'il avoit mariées, devinssent mères, et leur fit donner des breuvages qui procuroient l'avortement. Comme elles redevinrent eneci au mo ses vive

avo pas par

por des va r cile  $\mathbf{E}_{\mathbf{n}}$ qu'i croi grar mili tage étoi gnoi gont que n'y é avoit dont mati faite sorte

noit,

vrage

le jenne le voir. ds de le succesisonné, la trei-

ıs quand uger de ne aussi re, pour dant, ils ouer du e, le dessang des s courtiété sous relégué ornée de unuques I, voyant vîte, fit és, et ne attendre voit pas dre pour ıva maumariées, donner t l'avorrent enecintes, il souffrit qu'elles parvinssent au terme; mais il ordonna qu'on laissât mourir leurs enfans de faim. Quatre de ses femmes furent, par son ordre, brûlées vives: les trois premières parce qu'elles avoient fui de l'appartement, pour ne pas s'enivrer avec lui; la quatrieme, parce qu'elle s'étoit refusée à ses faveurs.

Les voyageurs européens qui rapportent ces traits, font de grands éloges des belles qualités d' Abbas II. Un d'eux va même jusqu'à dire qu'il seroit difficile de citer quelle vertu lui manquoit. En même temps, il le loue des égards qu'il avoit pour les étrangers. On peut croire que c'est là le fondement de ces grands éloges. Cet empereur vivoit familièrement avec eux, leur faisoit partager ses plaisirs, et ces voyageurs, qui étoient presque tous marchands, gagnoient prodigieusement avec lui. Le goût de la bijouterie et de la mécanique régnoit dans cette cour. Les sciences n'y étoient pas non plus négligées. Il y avoit trois princes du sang avengles, dont l'un possédoit très-bien les mathématiques et l'algèbre; l'autre faisoit parfaitement en bois et en cuivre toutes sortes de figures ; et le troisième discernoir, par le toucher, la bonté des ouvrages les plus délicats.

Abbas II aimoit la justice, mais il mettoit de l'arbitraire dans l'application des peines; défaut qui équivaut quelquelois à l'injustice. Deux hommes qu'il seignoit de consulter sur la conduite d'un gouverneur dont ils recherchoient la faveur, en rendirent un témoignage dont l'empereur connoissoit la fausseté. Il se tourna vers les seigneurs qui l'environnoient, et leur dit: « Que pensez-« vous de ces flatteurs, qui savent tout « le contraire de ce qu'ils me disent »? Il ordonna qu'on arrachât deux dents au plus jeune, et qu'on les plantat dans la tête du plus vieux, qui pensa en mourir. On ne peut, que blamer la bizarrerie de cette punition, qui n'a aucune analogie avec la faute. Ce prince mourut aussi victime d'une bizarrerie. Il avoit son sérail rempli des plus belles filles du royaume, cependant il lui prit fantaide d'appeler une danseuse publique. Elle se jeta à ses pieds, et Îni dit des motifs qui auroient dû suspendre sa passion; mais il persista dans sa résolution, et s'infecta d'une maladie dont il mourut dans des douleurs aiguës, après plusieurs mois de souffrances. Il étoit dans la vingt-quatrième année de son règne, et la trente-septième de son âge.

ans qu'a ne l roie ďu con la m fut gnit du s tion l'ins atta lang sés, qui,

> pris roi. On tans Perse à un au n

vinre tant logue sabre se lè

phi, roi pa e, mais il application vaut quelmmes qu'il a conduite cherchoient émoignage la fausseté. rs qui l'en-Que pensezsavent tout ne disent »? deux dents plantât dans ui pensa en ner la bizarn'a aucune nince mouizarrerie. Il plus belles nt il lui prit anseuse pues pieds, et ent dû susbersista dans une maladie s douleurs is de souft-quatrième trente-sep.1650.

Il laissoit deux fils, l'un gé de vingt Soliman, ans, l'autre de huit. Peu s'en fallut qu'au préjudice de l'aîné, le plus jeune ne fut élu, parce que les grands préféroient une régence au gouvernement d'un prince déjà en état de prendre connoissance de ses affaires. Cependant la meilleure opinion l'emporta. Sophi II fut reconnu; c'est-à-dire, qu'on lui ceignit en cérémonie un sabre à la porte du sérail, et qu'il y recut les félicitations de ses sujets. En cela seul consiste l'installation des sophis de Perse. Il fut attaqué d'une maladie qui dégénéra en langueur. Les médecins, fort embarrassés, se rejeterent sur les astrologues, qui, disoient-ils, n'avoient pas bien pris le moment pour l'intronisation du roi. Il fallut recommencer la cérémonie. On prit un Gaure de la race des Rustans, qui avoit autrefois régné en Perse. On le plaça sur un trône adossé à une figure de bois qui le représentoit au naturel. Tous les gens de la cour vinrent le servir comme leur roi. A l'instant reconnu favorable par les astrologues, un officier abbat, d'un coup de sabre, la tête de bois. Le roi de théâtre se lève, et fuit à toutes jambes. Le sophi, comme s'il commençoit à devenir roi par la mort de l'usurpateur, est installé de nouveau, et prend le nom de

Soliman, qui lui est resté.

On place au commencement de son règne, le trait hardi d'Ali-Kuli Kan, brave général, mais homme remuant et dangereux, et pour cette raison, souvent resserré. Il s'étoit donné lui-même le nom de Lion du Roi. « parce que, « disoit-il, on m'enchaîne quand je suis « inutile, et on me lâche quand on a « besoin de moi ». Il étoit prisonnier dans une forteresse, quand Abbas mourut; mais traité avec assez d'égards, et même obtenoit quelquefois permission d'aller à la chasse. Instruit de l'avénement de Soliman, en rentrant il se jette sur le gouverneur, et lui fait appliquer tant de coups de bâton, qu'il pensa en mourir. A chaque coup, il lui disoit: « C'est pour t'apprendre ton devoir, et « à ne pas laisser aller une autre fois à « la chasse un homme que le roi a mis « en ta garde ». Après cette gentillesse, xuli-kan part pour la cour; et en va porter la première nouvelle au roi, qui le recut dans ses bonnes grâces. On raconte encore de lui une autre action, qui, partout ailleurs, auroit été sévèrement punie, mais qui augmenta sa faveur. Il présenta au roi deux jeunes garçons qui avoient la voix fort belle.

Ap
ma
les
n'e
ces
dig

que lim bea qu'à

tés c liari a en soui ivro et au poss lui e

les n voit goût cutic dam puni

brie

porte roi, <sub>|</sub> de pe le nom de

nent de son

Kuli Kan, remuant et raison, souré lui-même parce que, quand je suis quand on a it prisonnier Abbas moud'égards, et is permission t de l'avéneant il se jette ait appliquer m'il pensa en il lui disoit: on devoir, et e autre fois à e le roi a mis e gentillesse, r; et en va e au roi, qui ràces. On rautre action, it été sévèrementa sa fadeux jeunes x fort belle.

Après les avoir entendu chanter, Soliman témoigna du regret de ne pouvoir
les introduire dans son harem. Rien
n'embarrassoit kuli kan. Il fait faire
ces jeunes gens eunuques, et les rend
dignes d'amuser les femmes du Sophi.
Il rendit de grands services dans les
guerres contre les Usbeks et les Cosaques, les deux seules du règne de Soliman, qui les fit par ses généraux,
beaucoup plus redoutables à ses sujets
qu'à ses ennemis.

Après tout ce qui a été dit des cruautés de ses prédécesseurs, quelque familiarisé qu'on soit avec ces horreurs, on a encore peine à écrire celles qui ont souillé le règne de ce barbare, aussi ivrogne que son père et son grand-père, et aussi méchant qu'eux, soit lorsqu'il possédoit sa raison, soit que l'ivresse la lui enlevât. On ne fera que les indiquer brièvement. Il ordonna qu'on coupât les mains à un musicien, parce qu'il n'avoit pas assez bien touché du luth à son goût. Le seigneur chargé de cette exécution diffère, et est lui-même condamné à perdre la main. Un autre fut puni du même supplice, pour avoir porté le flambeau trop loin devant le roi, précaution qu'il prenoit cependant de peur que la flamme ne l'incommo-

dat. Quand on levoit ses tentes dans les voyages, il n'étoit pas rare de trouver sur le terrain des membres coupés et des corps morts. Ces exécutions se cachoient mieux dans le sérail, où elles étoient fréquentes. Il fit brûler vive un? jeune personne qui se plaignoit de ce qu'il avoit fait couper la main à son frère, et fit écorcher vif un eunuque, parce qu'il demandoit grâce pour des condamnés. Kuli Kanlui-même, malgré ses services, n'en fut pas quitte, comme avec ses prédécesseurs, pour la prison: il le fit mourir pour une bagatelle.  $S_0$ liman se plaisoit à insulter ses ministres, à les déshonorer, à leur faire des avanies humiliantes. Cependant il en trouvoit. Enfin, à peine pourroit-on compter les atrocités de ce tigre altéré de sang. Nous terminerons par une qu'on ne lira pas sans frémir. L'historien a des momens pénibles.

Dans un dépit amoureux contre me de ses favorites, circassienne, d'une illustre naissance, il ordonna de la marier sur-le-champ à quelque homme de la lie du peuple. Le hasard la livia au fils d'un blanchisseur. Il ne se trouva pas mal fait. La dame s'en accommoda. Le roi en conçut une secrète jalousie. Il fit venir le mari, et lui dit: « Lorsque « t « i « r

« r « s

« le

« p « e dit l

dit l dan gnai

rem et or Soli quar

ving tient sera princ

lens de l' dans rien

préve doux manie

des p heure estim tes dans les de trouver s coupés et ions se ca-1, où elles er vive une gnoit de ce main à son eunuque, e pour des ême, malgré itte, comme ir la prison: gatelle. Soes ministres, aire des avat il en trou--on compter éré de sang. qu'on ne lira a des mo-

eux contre enne, d'une onna de la que homme ard la livra ne se trouva accommoda. e jalousie. ll : « Lorsque

« tu as épousé, par mon ordre, cette « incomparable personne, desi grande « naissance, quelle fête as - tu fait en « réjouissance? Sire, répondit-il, je « suis un pauvre homme, je n'eus pas « le moyen de faire une illumination. « Quoi, répartit le sophi, ce chien n'a « pas même fait d'illumination, qu'on « en fasse une de son corps ». On étendit le patient sur le dos, on lui perça dans le corps, avec la pointe d'un poignard, des trous sans nombre, qu'on remplit d'huile avec une petite mêche, et on le laissa expirer dans ce tourment. Soliman mourut dans son lit, à l'âge de quarante-huit ans, après en avoir régné vingt-neuf. Si la férocité du caractère tient un peu à la force du corps, on ne sera pas étonné de la barbarie de ce prince. Il faisoit aisément les plus violens exercices, et plioit des tasses d'or de l'épaisseur d'un écu, en les pressant dans la main: comme le tigre n'annonce rien de féroce par la peau, Soliman prévenoit en sa faveur, par un regard doux, un air gai et modeste, et des manières gracieuses.

Husseyn, son fils, fut le plus doux Shah Husdes princes de sa race, et le plus mal- seyn, ne. heureux. Il s'annonça par des qualités shah, 1694.] estimables, que ses courtisans, sur-tout

les eunuques s'efforcèrent de gâter Ses prédécesseurs avoient dû en grande partie leurs vices aux excès du vin. Husseyn en interdit l'usage; mais ses eunuques firent si bien par prières, et en le saisant ordonner par les médecins, comme confortatif, qu'ils lui en donnérent goût. Cependant l'usage ne le rendit pas cruel, et ne lui fut pernicieux qu'en ce qu'il engourdit ses sens, et le rendit indifférent pour tout ce qui n'étoit pas plaisir. Il s'ensevelit, pour ainsi dire, dans les délices de son sérai!, oubliant absolument tout le reste, dans les circonstances même les plus critiques et les plus pressantes. Les ennemis étant à la porte, et les ministres voulant le réveiller par la proximité du péril, il leur répondit tranquillement: « Ce sont vos affaires, vous avez des « armées, pourvoyez-y, quant à moi, « pourvu que ma maison de Ferabad « me reste, je suis content ». Ce mot explique son insouciance, presque incroyable dans les affaires du gouvernement, et prépare à n'être point étonné de sa catastrophe.

Le sophi trouva dans le sérail un conseil d'état établi, composé d'eunuques. Il le renforça, et lui donna une autorité absolue sur les ministres, sur

per seil ver dir des mil que et d prés avo gou che les l

le

tum vie. post Nou étoic Com

auta que pour charg

tribu repro donn *H* 

de co

 $T_{c}$ 

de gâter en grande es du vin. ; mais ses prières, et s médecins, i en donnésage ne le fut pernidit ses sens, tout ce qui velit, pour e son sérai!, e reste, dans s plus criti-Les ennemis inistres vouimité du péquillement: ous avez des uant à moi, de Ferabad at ». Ce mot presque inu gouvernepoint étonné

le sérail un osé d'eunui donna une inistres, sur

le premier même, auquel il n'étoit pas permis d'agir sans leurs ordres. Ces conseillers disposoient de toutes les places, vendoient les emplois; sans héritiers directs, ils n'en étoient pas moins avides de gains, pour enrichir leurs familles. Ils imaginerent d'envoyer fréquemment aux gouverneurs des villes et des provinces la Calaate, qui est un présent d'honneur du souverain, pour avoir eux-mêmes des présens que les gouverneurs leur faisoient en revanche : ceux-ci se dédommageoient sur les peuples. Ils changèrent aussi la coutume de donner les gouvernemens à vie. Par-là, ils vendoient les mêmes postes plusieurs fois en peu d'années. Nouvelles charges pour les peuples, qui étoient obligés de payer la bien-venue. Comme ce conseil étoit composé d'eunuques blancs et d'eunuques noirs, autant opposés par la jalousie d'autorité, que par la différence des couleurs, pour être tranquille dans les dignités et charges qu'on acquéroit, il falloit distribuer des deux côtés, et toujours on reprenoit sur les peuples ce qu'on avoit donné.

Husseyn ne s'occupoit que du soin de construire des bâtimens. Il n'y épargnoit rien en magnificence d'architec-Tom. 6.

d

re

li bi

fo

di

po

dc

 $G_0$ 

pre

les

ďu

de

de

pro

de

VOIS

sage

du

pare

» à

hon

se

n'av

les 1

qu'il

vols

qui

ture, en luxe d'ameublemens, ni en dépenses pour vaincre les difficultés, Que les provinces épuisées murmurassent, leur mécontentement lui étoit indifférent. On avoit soin de lui cacher la misère des peuples, et d'empêcher les plaintes de parvenir à lui. La capitale et ce qui l'environnoit florissoient. Le reste le touchoit peu. Peut-être moins par dévotion que par faste, il entreprit un pélerinage de plus de deux cents lieues. Il y alla accompagné de toutes ses femmes, et d'un cortége de soixante mille hommes. Jamais le harem ne fut aussi nombreux en femmes, filles et eunuques, jamais il ne conta des sommes aussi fortes; mais pendant que tout y abondoit, les troupes n'étoient point payées, les munitions de toute espèce manquoient. Les généraux envoyés par la faction blanche des eunuques, à peine arrivés, se voyoient rappelés par la faction noire. Rien de solide, rien de stable dans le gouvernement.

Quant à la justice, voici comme elle se rendoit chez un peuple qui ne pou voit se conduire, disoit Shah Abbas premier, que par la terreur. Il avoit été sagement ordonné, que les riches seroient punis par des peines afflictives, et les moins aisés par des amenıs, ni en difficultés. nurmurasi étoit incacher la pêcher les La capitale soient. Le être mous il entreprit deux cents é de tontes de soixante arem ne fut es, filles et ta des somant que tout toient point toute espèce envoyés par unuques, à rappelés par lide, rien de

comme elle
qui ne pou
Shah Albas
reur. Il avoi
que les riches
peines afflicar des amen-

it.

des pécuniaires. Les eunuques changèrent la première loi à leur profit. Au lieu de la bastonade, on confisqua le bien des grands, et on leur imposa de fortes amendes, en les laissant dans leurs dignités et dans leurs charges. Ainsi ils pouvoient acquérir des remplacemens dont ils faisoient part aux eunuques. Gouverneurs, ministres, simples cadis prenoient à toute main, et n'étoient même pas fort délicats sur la manière. On peut juger des grands magistrats par les petits. Un de ceux-ci surprit l'ane d'un particulier qui broutoit la vigne de son voisin. Il condamna le maître de l'ane à cinquante écus d'amende. Le propriétaire va trouver le juge, le prie de remettre l'amende, parce qu'entre veisins, ils se pardonnent ce délit. Le sage magistrat, sans révoquer l'amende du premier, condamna l'autre à une pareille, « pour hii apprendre, dit-il, » à conserver son bien ». Cet honnête homme, quand il prenoit des voleurs. se contentoit de les rançonner : s'ils n'avoient pas de quoi payer sa taxe, il les lais. it sortir la nuit de prison, afin qu'ils pussent s'acquitter par d'autres vols.

Difficilement obtenoit - on que ce qui entroit dans le greffe de ces ma-

gistrats, en sortit. Un Arménien qui avoit été volé chez lui, et avoit fait meure le voleur en prison, sut averti que pour recouvrer ce qui lui appartenoit, il falloit qu'il justifiat par témoin du vol et des effets volés. Pour éviter toute mauvaise chicane, il crut plus court de composer avec le voleur luimême, et de l'engager, movennant récompense, à avouer le vol. Déjà il se croyoit sûr de la restitution, lorsque le juge se tournant vers lui, lui dit ironiquement: « Quoi! n'avez-vous pas de « meilleur témoin à me produire qu'un « fripon, un voleur? Allez, mon ami, « amenez-moi des témoins qui soient a de mise, de bons Musulmans, et « non pas des Arméniens ; pour lors « je vous écouterai ». Les grands chemins si surs par la sévérité des prédécesseurs de Husseyn, contre les préposés à la police eux-mêmes, étoient partout, sous son règne, infestés de brigands. En vain essayoit-on de se plaindre, il n'y avoit aucune justice à espérer. Toute la réponse que put obtepir d'un gouverneur un marchand à qui on avoit fait un vol considérable, fut celle-ci : « Indiquez-moi le voleur, a et je vous ferai rendre votre bien ». Le marchand irrité lui répliqua : « Met-

P P n d le su Ui cir ge lor do

lui

dre

po

d'u
cell
foil
eut
mei
voit
de

cori dre mes

cevo

nien qui avoit fait fut averti i appartear témoin our éviter crut plus oleur luiennant ré-Déjà il se lorsque le i dit ironious pas de luire qu'un mon ami, qui soient ilmans, et ; pour lors grands chedes prédétre les prées, étoient infestés de t-on de se ne justice à ue put obtenarchand à nsidérable, oi le voleur, otre bien ». qua : « Met a tez-moi à votre place, et mettez-vous « à la mienne, j'aurai bientôt trouvé le « voleur ». Quelque vive que fût la réplique, le gouverneur ne s'en offensa pas. Le témoin de ces événemens, remarque à cette occasion, qu'il n'y a pas de gens qui souffrent plus patiemment les reproches et même les injures, que les Persans en place. Ils sont aussi peu susceptibles de honte que de remords. Un gouverneur qui pendant la guerre civile avoit livré sa ville pour de l'argent, se trouvoit auprès de l'empereur, lorsqu'il en attaquoit une autre qui lui donnoit beaucoup de peine. Le prince lui demanda comme il devoit s'y prendre pour la réduire. Le gouverneur répondit froidement: « Tâchez d'y trou-« ver un traître comme moi ».

L'histoire fournit peu d'exemples d'une dissolution aussi complète que celle du royaume de Perse, sous le foible Husseyn, d'une dissolution qui eut cela de particulier qu'elle commença par la capitale Le Sophi y vivoit tranquillement, sous la tyrannie de ses eunuques, dont il ne s'apercevoit pas, dans le cahos d'un ministère corrompu, qu'il prenoit pour de l'ordre; accoutumé à s'inquiéter peu des mesures reconnues fausses, parce que

1709.

G

de

en

le

m

pr

pr

Sal

.po

rac

ço

VO.

co

tro

trè

vea

tio

en

K

tèr

gra

M

eut

lui-

de

fais

les ressources d'un grand état, donnent le moyen d'y remédier. Mais à force de faute, il en arriva une qui le fit amèrement repentir de toutes les autres. La province de Kandahar, située entre le Mogol et la Perse, passoit alternativement sons l'un et sons l'antre empire, selon qu'elle étoit plus ou moins bien traitée. Le peuple qui l'habitoit étoit belliqueux, errant en grande partie, occupé du soin de ses troupeaux, par consequent dur à la fatigue; partagé en tribus qui reconnoissoient des chefs: la principale étoit celle des Afghans. Ce peuple, tel qu'on le dépeint, enveloppé d'une enceinte de montagnes, qui le défendoit, demandoit à être ménagé; mais les ministres de Perse ne doutant de rien, n'eurent pas plus d'égards pour lui que pour les autres. Ils lui envoyèrent des gouverneurs avides qui l'accablerent d'impôts, et le vexoient de toute manière; il murmura, se plaignit hautement, et sit éclater des dispositions à la révolte.

Husseyn désiroit qu'on écoutât les Afghans; mais comme il ne savoit pas avoir une volonté absolue, le parti de les tenir sous le joug par la rigueur, prévalut dans le conseil. On leur envoya Gurji-Kan, ancien gouverneur de

donnent, à force de fit amèreautres. La ée entre le dternativere empire, moins bien itoit étoit de partie, peaux, par e; partagé t des chefs: s Afghans. eint, envemontagnes, t à être mée Perse ne as plus d'és autres. Ils eurs avides t le vexoient ura , se plaier des dispo-

écoutât les ne savoit pas , le parti de la rigueur, leur envoya verneur de Géorgie, homme sévère, qu'on revêtit de toute autorité, et qui se sit accompagner d'un excellent corps de Géorgiens. Il entra dans le Kandahar comme dans un pays conquis, lâcho la bride à ses soldats, qui commirent toute sorte de violences sur le peuple. Lui-même se réserva les chefs, auxquels il faisoit durement sentir sa domination. Un des principaux, nommé Mir-Weis, attira principalement son attention. Sa naissance, sa générosité, un air gracieux et populaire, quelques marques d'un caractère ambitieux, inspirérent des soupcons à Gurji-Kan. Il le fit saisir, l'envoya à Ispahan, et le recommanda comme un esprit factieux, suspect de troubles qui avoient déjà éclaté, et très-propre à en fomenter de nouveaux.

Mir-Weis cut bientôt démôlé les factions de la cour, et jugea qu'il pourroit en tirer de grands avantages. Garji-Kan n'avoit pas pour lui tout le ministère. Il s'y trouvoit des jaloux de la grande autorité qui lui avoit été confiée. Mir-Weis s'attacha à cette faction. Il eut l'adresse de rendre le gouverneur lui-même suspect, et ne désespéra pas de devenir maître de Kandahar, en s'y faisant envoyer pour le tenir en bride. Arrivé dans son pays, il ne prit pas vis à-vis le gouverneur l'air important d'un protégé sûr de son fait; au contraire, il le flatta et tâcha de s'insinter dans ses bonnes grâces; mais il n'y réussissoit pas, Gurji-Kan le regardoit toujours avec jalousie, et ne lui pardonnoit pas de s'être fait renvoyer dans sa patrie, comme pour le braver. Afin de dissiper cet ombrage, Mir-Weis contresit le dévot et entreprit le pélerinage de la

Mecque.

Quand il revint, il trouva le gouverneur si bien rassuré, que dans la persuasion qu'il n'avoit rien à craindre d'un si saint personnage, il n'hésitoit pas à lui faire des affronts. Mir-Weis les souffroit avec patience, et attendoit quelque injure assez grave pour qu'il pût faire entrer les autres chefs dans sa vengeance. Elle arriva cette insulte. Gurji-Kan ayant entendu parler de la beauté de la fille de Mir-Weis, lui manda de la faire passer dans son harem. Le Kandahurien assemble les principaux de sa tribu, et d'autres chess dont il étoit sûr, leur communique l'ordre, dont ils sont indignés. Il concerte avec eux ses mesures. Au lieu de sa fille, il en envoye une autre bien instruite; ce qui étoit d'autant plus aisé,

qu' fille ver Gupar plui aux priv tand We à le sidie cour trib chef

sant parc nes app

frèr dité fait pos dan roie har

> тű que pit

orit pas visa ortant d'un ontraire, il er dans ses réussissoit pit toujours lonnoit pas sa patrie, de dissiper contrefit le nage de la

le gouverdans la perà craindre il n'hésitoit Mir-Weis et attendoit pour qu'il chefs dans ette insulte. parler de la Weis, lui ns son hasemble les et d'autres communindignés. Il es. Au lieu autre bien t plus aisé,

qu'avant le mariage, on ne voit pas les filles en Perse. Ensuite il invite le gouverneur à une fête sous ses tentes. Gurji-Kan accepte sans défiance une partie de plaisir chez son gendre; mais il y laissa la vie. Mir-Weis ne l'eut pas plutôt fait massacrer, qu'il se présenta aux portes de Kandahar. La garaison, privée de son chef, fit peu tance. Pendant quatorze an Weis combattit les Persans. 1. à leurs armes, comme à leurs offres insidieuses. Sa bonne conduite, ses discours, ses succès réunirent les autres tribus à celle des Afghans, dont il étoit chef. Il mourut roi de Kandahar, laissant la couronne à son frère Abdallah, parce qu'il croyoit ses enfans trop jeunes pour soutenir un trône encore mal appuyé.

Abdallah n'avoit ni le génie de son frère, ni son ambition, ni son intrépidité. Le desir de vivre tranquille lui fait prêter l'oreille à de nouvelles propositions des Persans, qui, en accordant des conditions avantageuses, seroient rentrés en possession du Kandahar. Le traité alloit être signé. Mahmud, fils de Mir-Weis, qui n'étoit âgé que de dix-huit ans, apprend avec dépit cette foiblesse de son oncle. Il se

1515

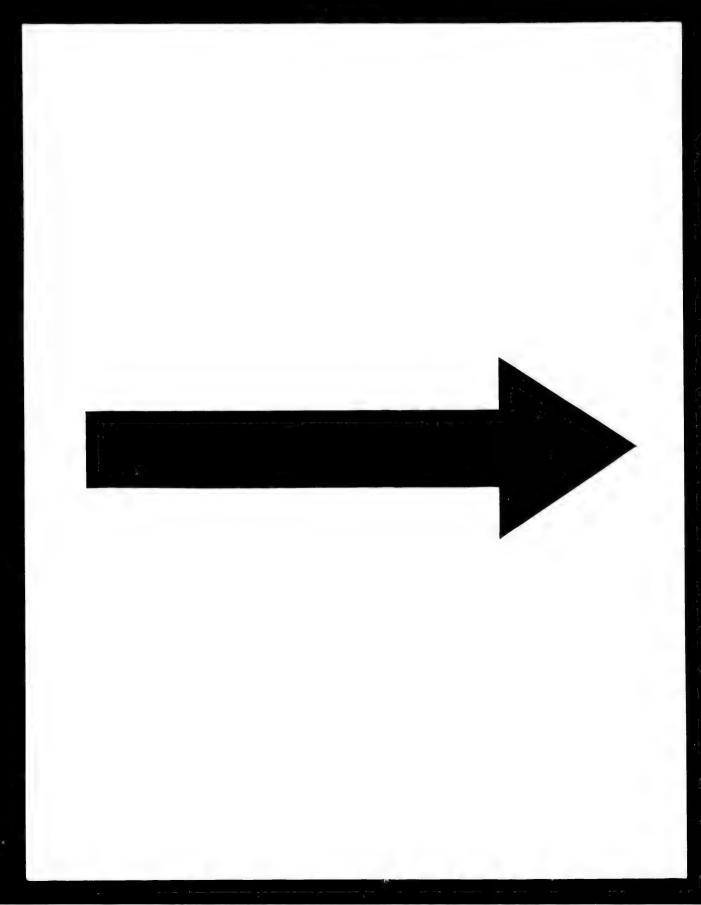



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE



met à le tête d'une quarantaine d'amis de son père, se rend maître du palais. coupe la tête à Abdallah, et se fait proclamer roi. On ne sait si ce jeune prince trouva dans les mémoires de son père le projet de s'emparer de la Perse. s'il lui fut inspiré par les confidens de Mir-Weis, ou s'il le conçut lui-même; toujours doit-on remarquer qu'il survint une soule de circonstances propres à faciliter ce projet. Les habitans de l'Hérat, voisins de Mahmud, seconerent aussi le joug persan, et se mirent en république. Les Kurdes, peuple inquiet des environs d'Hamadan, firent des courses jusques sous les murs d'Ispahan. Les Tartares Usbeks et les Lesgiens, comme de concert, des bords de la mer Caspienne, se portèrent dans le centre de l'empire. Husseyn, attaque de tous côtés, ne savoit à quel ennemi faire face. Mahmud profita de ces diversions pour affermir son trône. Il disciplina les Afghans, les mena à des expéditions, tantôt prochaines, tantôt éloignées, où il eut des succès et des revers : alternatives qui aguérissent le soldat. Il eut sur-tout grand soin de fortifier la haine religieuse, qu'en qualité de Suni, sectateur d'Omar, ils avoient contre les Perses, sectateurs d'Ali. Ra-

n si

à Il qu

le be

m lis

ri gi ch

pr K de qu

ur té il

bo

eo fit rement une révolution réussit si on

n'y mèle la religion.

taine d'amis

e du palais,

, et se fait

si ce jeune

oires de son

de la Ferse,

confidens de

it lui-même;

er qu'il sur-

nces propres

habitans de

rud, secone-

et se mirent

es, peuple in-

adan, firent

es murs d'Is-

ks et les Les-

des bords de

erent dans le

eyn, attaqué

quel ennemi

ita de ces di-

trône. Il dismena à des

aines, tantôt

ccès et des re-

guérissent le d soin de for-

qu'en qualité

ar, ils avoient

nrs d'*Ali.* Ra-

Les progrès de Mahmúd devinrent si effrayans, qu'Husseyn se détermina à tourner toutes ses forces contre lui. Il assembla une des meilleures armées que la Perse eût depuis long-temps mis sur pied, moins formidable encore par le nombre des troupes que par leur bonté. Ne pouvant, faute d'expérience et à cause de son grand âge, la commander lui-même, il nomma généralissime un de ses fils, âgé de dix-sept ans, persuadé que la présence de l'héritier du trône seroit un puissant aiguillon pour engager les soldats et les chefs à se distinguer. On mit le jeune prince sous la direction de Sophi Kuli Kan, habile général, qui, rebuté des désordres de la cour, s'étoit retiré; mais qui revint et se prêta aux circonstances. Husseyn avoit aussi dans son conseil un homme très-capable, intègre, désintéressé, nommé Fatey Ali Kan, dont il fit son premier ministre.

Sous ces deux hommes, habile chacun dans sa partie, et qui vivoient en bonne intelligence, l'empire pouvoit encore se soutenir; mais une cabale de cour sit rappeler le général. Le visir en sitencore nommer unautre deson choix, c'étoit Luft Ali Kan. La cabale, persuadée qu'elle ne pourroit se rendre maîtresse de l'armée, et s'emparer du jeune prince, tant que le visir seroit en place, s'attaqua à lui-même, et le calomnia avec tant de succès auprès du Sophi, qu'il ordonna qu'on lui crevât les yeux. En mêmetemps on fit arrêter le général, et l'armée se dispersa.

h

ai se

N

er

ce

ci

dı

de

qı

CC

de

ce d'

pa tie

bl di

Cet événement arriva très-à-propos pour Mahmud. Cantonné dans ses rechers du Kandahar, il étoit instruit par des rapports fidèles de ce qui se passoit à la cour, et épioit l'occasion d'accomplir le dessein auquel il se préparoit depuis cinq ou sixans. Ce prince savoit que les villes et les provinces étoient divisées entre elles d'opinions, qu'Abbas Ier. avoit semées et fomentées afin d'assurer sa puissance. Mais ces dissentions civiles liles tant qu'elles sont tempérées par une autorité assez forte pour les retenir dans de justes bornes, devinrent nuisibles au gouvernement quand elles n'eurent plus de frein. Chacun perdit le gont de l'unité, on s'embarrassa pen à qui l'on devoit appartenir, et Mahmud fut certain, si dans les provinces qu'il avoit à parcourir il ne trouvoit pas des amis, de trouver du moins des indifférens. Les factions de la cour lui fournisale, persuaendre maîer du jeune it en place, e calomnia du Sophi, vât les yeux. r le général,

ės-à-propos dans ses roinstruit par ni se passoit d'accomplir aroit depuis avoit que les ent divisées Abbas Ier. fin d'assurer sentions ciat tempérées pour les re-, devinrent quand elles un perdit le rrassa pen à et *Mahmûd* pvinces qu'il voit pas des des indiffélui fournis

soient aussi les espérances les plus flatteuses. Enfin, à la tête des débris de la grande armée, dontils'en étoit formé une assez considérable, on avoit mis un ancien gouverneur d'Arabie, général mal habile ou traître, tel que Mahmûd n'en auroit pu choisir un plus convenable à ses intérêts.

Fort de toutes ces circonstances, Mahmúd laisse percer son projet, qu'il avoit renfermé jusqu'alors. Il le revêt aux yeux du peuple, d'apparences attrayantes: la facilité, l'appât du butin, la gloire de faire triompher sa religion chez ces hérétiques impérieux, qui les tourmentoient auparayant. On courut en foule sous ses drapeaux; mais de cette multitude, il n'enrôla que vingtcinq mille hommes bien aguerris, endurcis à la fatigue, et capables de faire des marches longues et rapides. Ceux qu'il perdit en route par quelques petits combats, il les remplaça par des soldats de même trempe, les choisissant entre ceux qui s'offroient. Avec cette armée d'élite, il arriva à quatre journées d'Ispahan. On envoya lui faire des propositions. Elles étoient si avantageuses qu'elles lui découvrirent toute la foiblesse de la cour, et les rejeta.

Arrivé sous les murs dela ville, il y

trouve une armée très-nombreuse; mais commandée par ce même gouverneur d'Arabie, dont il avoit tout à espérer. L'empereur avoit deux partis à prendre, ou risquer une bataille, ou se fortifier en avant de la ville, attendre les secours queles provinces promettoient, et dont plusieurs étoient déjà en marche, et laisser Mahmúd se morfondre dans son camp, au hasard d'y périr de faim. C'étoit l'opinion la plus sage, mais ce ne fut pas celle du général. Il voulut se battre lorsqu'il ne falloit pas, et lorsqu'il fut aux prises, il se conduisit si mal, que Mahmûd lui-même fut étonné de se voir vainqueur, sans avoir épronvé beaucoup de résistance. La consternation entra dans la ville avec les fuyards, et aveceux la famine que leur grand nombre et les gens de la campagne, qu'on recut imprudemment, augmenta bientôt à un excès déplorable. Husseyn vouloit quitter la capitale, et c'étoit encore un parti sage auquel son conseil s'opposa.

Le Sophi en se resserrant dans la capitale, résolut de n'y pas renfermer toutes les espérances du royaume et de sa famille. Il avoit déclaré son fils aîné, Abbas-Mirza, celui qui avoit déjà été mis à la tête d'une armée, son successeur, dépositaire de son autorité. Ce

ense; mais gouverneur t à espérer. à prendre, fortifier en les secours ent, et dont marche, et re dans son e faim. C'émais ce ne l voulut se , et lorsqu'il t si mal, que onné de se ronvé beaunsternation uyards, et and nombre , qu'on reenta bientôt seyn vouloit it encore un il s'opposa. t dans la cas renfermer vaume et de on fils aîné, voit de la été son succesautorité. Ce

jeune prince, naturellement vif, croyant la dissimulation au-dessous de lui, commence l'exercice de son pouvoir par ordonner qu'on fasse mourir le gouverneur d'Arabie, ce général si malheureux ou si perfide. Il condamne aussi plusieurs autres grands seigneurs au moins suspects. Mais les proscrits le firent tomber lui-même dans la disgrâce de son père. Ils obtinrent qu'il seroit de nouveau renfermé dans le Harem, d'où il avoit été tiré. On lui substitua Sophi Mirza, le second. Au bout de quelques jours, il fut jugé trop foible, le troisième trop dévot. Enfin la couronne fut adjugée à Tahmasp Mirza, le quatrième. On s'appliqua ensuite à le faire sortir de la ville, tant pour le mettre en sûreté, que pour le faire servir de point de réunion aux troupes qu'on attendoit des provinces. Il n'est parlé que du gouverneur qui se présenta pour lors avec une armée de dix mille hommes. Son approche effraya Mahmud, que le moindre échec auroit perdu sans ressource. Il envoya au devant de ce général, non des troupes, mais des négociateurs, qui à force de promesses, lui firent embrasser son parti. Rassuré de ce côté, il continua le siége, qu'il convertit en blocus.

se pi

pl

SO.

lui

un

m

pla

qu

ch

mo

101

ma

Le

for

cay

pai

doi

cin

son

s'ap

COL

« t

Il se mangea pendant ce siége plus de chair humaine, qu'il n'en avoit jamais été consommé dans aucun autre. On prétend que les assiégés ne s'en tinrent pas seulement à ceux qui mouroient ou naturellement ou de blessures. La vue de ces malheurs touchoit le cœur de l'infortuné et sensible Husseyn. Il fit à Mahmud des propositions plus avantageuses, comme de lui donner une de ses filles en mariage, et la souveraineté de trois belles provinces. Mahmud répondit : « Le roi de Perse ne m'offre « rien qui ne soit à ma disposition. Ce « prince et les princesses sont déjà en « ma puissance. Il n'est plus le maître « des trois provinces qu'il m'offre. Il « s'agit à présent entre lui et moi de « l'empire ». Cependant après cette réponse ferme et même décisive, il laissa entrevoir quelqu'espérance au roi, afin qu'il ne se pressât pas de terminer le traité, parce que, sentant qu'il n'y avoit pas de sûreté pour lui dans Ispahan, tant que le nombre de ses troupes seroit surpassé par celui des habitans, il attendoit de la misère, que la quantité en diminuat. Quand il vit la proportion qu'il desiroit à peu près établie, il agréa l'abdication du malheureux Sophi.

Avant la dernière cérémonie, Hus-

ge plus de voit jamais autre. On en tinrent uroient ou es. La vue e cœur de eyn. Il fit à lus avantaner une de uveraineté ahmûd réne m'offre osition. Ce nt déjà en is le maître m'offre. Il et moi de rès cette réve, il laissa au roi , afin erminer le 'il n'y avoit s Ispahan, pupes seroit as, il attenquantité en proportion lie , il agréa Sophi.nie, Husseyn, en habit de deuil, parcourut à pied les principales rues d'Ispahan, déplorant les malheurs de son règne, consolant le peuple qui l'environnoit, en lui faisant espérer un meilleur sort sous un nouveau gouvernement. Il eut du moins la satisfaction de voir qu'il étoit plaint et regretté. Personne ne lui manqua de respect, Mahmûd lui envoya des chevaux pour se rendre auprès de lui; il n'y en avoit plus dans la ville. Le triste monarque se mit en route, suivi d'environ trois cents des premiers de l'état. Ils marchoient lentement, les yeux baissés. Le petit nombre d'habitans qui eurent la force d'être témoins de cette lugubre cavalcade, exprimoient leur douleur par un morne silence.

Il fut itroduit dans la salle où l'attendoit Mahmúd, jeune homme de vingtcinq ans. En entrant, il salua le premier son vainqueur, qui lui rendit le salut. Ils s'approchèrent ensuite, et Husseyn commença la conversation en ces termes: « Monfils, puisque le sonverain maître

« du monde ne juge pas à propos « que je règne plus long-temps , et

« que le jour assigné pour toi de mon-

« ter sur le trône de l'erse, est venu, je « te remets l'empire de tout mon cœur,

« et je te souhaite un règne heureux. ».

ex

qı la

80

m

pe

, pr

m à t

pr de

m

pe d'e

da

rei nò

gu

âg

Ce

me dé

bli

Ma

SO

les

pr

En même temps, il prit l'aigrette royale de son turban, et l'attacha lui-même à Muhmúd, en lui disant: « Regue en « paix ». Après cela on servit du café et du thé ; en le prenant , le prince Afghan adressa au roi détrôné, ces paroles : « Telle est l'instabilité des gran-« deurs humaines. Dieu dispose des em-« pires comme il lui plast. Il les ôte à « une nation pour les donner à une « autre, mais je vous promets de vous « regarder toujours comme mon père ». Après ces mots, on le fit passer dans un appartement qui lui étoit préparé. Les Afghans prirent possession des portes de la ville et du palais. Ainsi finit la dynastie des Sophis, commencée par Ismaël, il y avoit deux cent vingt-trois ans; Husseyn en régna vingt-huit.

Mahmûd:

En le dépossédant, Mahmúd le vengea de ceux qui avoient contribué à la ruine de l'état, par négligence, ignorance, esprit de parti, lâcheté et trahison. Il n'y eut d'épargné que le général, soupçonné d'intelligence avec le prince des Afghans. Son impunité le fit croire coupable. Tous les autres perdirent la vie, la liberté ou les biens; par la justice de Mahmúd. Il confirma les l'ersans dans leurs dignités et emplois, et leur donna à chacun un adjoint de sa nation,

igrette royale a lui-même à « Regue en rvit du café et e prince Afrôné, ces palité des granspose des emt. Il les ôte à onner à une mets de vous e mon père». passer dans un préparé. Les on des portes nsi finit la dyencée par Isingt-trois ans;

chmúd le vencontribué à la igence, ignocheté et trahiue le général, avec le prince ité le fit croire s perdirent la ; par la justice a les Persans aplois, et lem t de sa nation,

mit.

excepté pour la charge de grand-visir, qu'il fit remplir par un Afghan seul. A la vérité, il réduisit la dépense de Husseyn, sur-tont par rapport à son sérail; mais il eut tonjours pour lui les égards personnels dus à son ancien état. Ce prince lui donna une de ses filles en mariage; et à cette occasion, il adresa à toute la Perse une lettre circulaire, ou proclamation, par laquelle il enjoignoit de reconnoître Mahmúd pour unique

monarque.

Mais Thamasp, son fils, pour avoir perdu la capitale, ne se crut pas obligé d'obéir à la circulaire de son père. Au contraire, il se fit proclamer sonverain dans Kasbin, ville de l'Irak où il s'étoit retiré. Plusieurs gouverneurs lui amenèrent des troupes; mais il ne fit pas la guerre avec l'ardeur et la vivacité que son âge et sa cause sembloient promettre. Cependant les circonstances lui étoient favorables, parce que Mahmúd commençoit à se faire hair. Pour cacher une défaite, il fit faire des réjouissances publiques, comme s'il avoit été vainqueur. Mais pour n'être pas exposé à quelque soulèvement dans la capitale, sans autre motif que sa cruauté, il fit massacrer les ministres, les seigneurs et les autres principaux chefs persans, qu'il avoit invités à un festin. Deux cents jeune gens de la première noblesse, furent tirés de l'académie où on les élevoit, et on en fit une cruelle boucherie. Trois mille hommes de troupes d'Hasseyn que l'usurpateur avoit pris à son service, subirent le même sort. Ce n'est pas tout, il ordonna de tuer tous ceux qui par la solde qu'ils avoient reçue, étoient censés soldats. Enfin il se défit secrètement d'un grand nombre d'habitans d'Ispahan en état de porter les armes, et il extorqua par toute sorte de moyens de grosses sommes.

Les Afghans eux-mêmes étoient divisés entre eux. Quelques chefs se plaignoient de ce que Mahmud s'étoit emparé de tout, et ne leur avoit pas tenu parole dans le partage du butin, et l'accomplissement des promesses qu'il leur avoit faites. Cependant ils continuoient de servir sous lui; mais ce n'étoit plus avec cette ardeur qui assure des succès constans. Aussi Mahmud essuya-t-il plusieurs échecs dont Thamasp auroit pu profiter, si à son indolence ne se fut jointe la nécessité de résister en même temps aux Turcs et aux Russes. Instruits des troubles qui déchiroient la Perse, ces deux peuples renouvelèrent contre elle d'anciennes prétentions, et entrèrent

chac roya faire lui a vant eux batt

lesq mes rer.

rasse trou gré l en n fait

ce c avoi pose méd

pouv l'aur roya guer

mas; de /z ce pr

ghan mœu la m ts jeune gens
irent tirés de
it, et on en
Trois mille
seyn que l'uservice, suest pas tout,
ux qui par la
étoient censés
ètement d'un
d'Ispahan en
et il extorqua

s de grosses

es étoient dichefs se plaiid s'étoit emvoit pas tenu butin, et l'acses qu'il leur continuoient e n'étoit plus re des succès d essuya-t-il amasp auroit nce ne se fut ter en même sses.Instruits ent la Perse, èrent contre s, et entrèrent

chacun de leur côté dans ce malheureux royaume. La Russie commença alors à faire usage de l'adroite politique qu'on luia reconnue depuis. Après a voir épouvanté les Perses, en déployant contre eux des forces redoutables, elle se rabattit à des propositions de paix, par lesquelles elle obtint tout ce que ses armes n'auroient peut-être pu lui procurer. Thamasp essaya aussi de se débarrasser des Turcs par un traité, mais il se trouva prévenu par les Russes, qui malgré leur accord avec lui, étoient entrés en négociation avec les Turcs, s'étoient fait confirmer et garantir par eux, tout ce que le traité avec Thamasp leur avoit acquis, à condition de ne point s'opposer aux invasions que les Musulmans méditoient; de sorte que Thamasp ne pouvant acquiescer à des conditions qui l'auroient dépouillé d'une partie de son royaume, fut contraint de continuer la guerre contre les Turcs.

Mais en même temps que les entreprises de ces puissances causoient à Thamasp de justes inquiétudes, la conduite de Mahmúd lui donnoit des espérances: ce prince se perdoit lui-même. Les Afghans l'accusoient de mépriser leurs mœurs austères, de préférer le luxe et la mollesse des Perses, et de montrer

même du penchant pour leur religion. Il avoit un cousin-germain, fils d'Abdallah, son oncle, nommé Asharf, dont il s'étoit toujours montré jaloux. Ce sentiment rongeur s'augmenta par quelques succès qu'eut ce jeune prince, et par l'affection que ses compatriotes lui témoignèrent. Mahmud le fit renfermer sans cause légitime ; cette violence déplut aux Afghans. Pleins d'indignation contre leur chef, ils ne se battirent plus avec la même brayoure. Mahmûdattribua ses revers moins au découragement de ses soldats, qu'à la colère du ciel, résolut, pour l'appaiser, de faire une retraite spirituelle, nommée Riadhiat, dont les Indiens mahométans avoient introduit l'usage dans le Kandahar.

d

li

q

Si

p

ei ti Il

ra co ac rê

 $\mathbf{n}$ 

A

 $\mathbf{n}^2$ 

Vu

ha

n):

ler

Le Riadhiat se fait ainsi : on s'enferme pendant quinze jours dans un lieu où la clarté du soleil n'entre point. Pendant ce temps, on s'occupe à répéter avec une voix forte, tirée du fond de la poitrine le mot Hou qui exprime un des attributs de Dieu; et on prend pour toute nourriture un peu de pain et d'eau après le soleil couché. Ces agitations de corps perpétuelles, accompagnées de cris forcés dérangent toute la machine Quand l'inanition et l'obscurité ont fait tomber les pénitens dans des égaremens

ur religion. , fils d'Ab-Asharf, dont loux. Ce senpar quelques ince, et par iotes lui téfit renfermer violence dél'indignation battirent plus ahmûdattricouragement lère du ciel, de faire une ée Riadhiat,

Kandahar. cons'enferme s un lieu où la oint. Pendant répéter avec fond de la poixprime un des n prend pour le pain et d'eau s agitations de ompagnées de ite la machine scurité ont fait des égaremens

étans avoient

d'esprit, ils s'imaginent voir des spectres et entendre des voix; et ils croient que pendant cette pénitence le diable est contraint, par une puissance supérieure,

de leur faire connoître l'avenir.

Il paroît que le Riadhiat de Mahmúd. luirenversa l'esprit. Il ne voyoit autour de lui que des traîtres et des conspirateurs. On vient lui dire que Sophi Mirza, fils aîné d'Husseyn, s'est échappé du palais. Sans autre examen, il fait amener dans une cour tous les princes les mains liées derrière le dos, et assisté de quelques-uns de ses confidens, il les massacre à coups de sabre. Le malheureux père, entendant leurs cris, accourt et sauve la vie aux deux plus petits, dont l'aîné n'avoit que cinq ans. Il recut une blessure à la main, en parant le coup qu'on lui portoit. Voyant couler le sang d'Husseyn, qu'il étoit accoutumé à respecter, l'assassin s'arrêta. On compta environ cent enfans massacrés, ce qui n'est pas étonnant. Aurun des prédécesseurs d'Husseyn n'avoit eut tent de femmes; et on avoit vu porter jusqu'à trente berceaux au harem dans l'espace d'un mois.

Au délire de Mahmûd, se joignitune maladie aiguë qui le fit recourir non-seulement aux médécins, mais à tous les

n

re ét juli

qı

m le de

sa tio

se

sio de

à

Sa

da

pr éte

ba

II

sat

co H

un

remèdes superstitieux qui lui étoient annoncés, par des chrétiens ou des musulmans, peu lui importoit. Ces remèdes n'eurent pas plus de succès les uns que les autres. Sa cruauté augmenta avec ses douleurs. Ses capitaines, près de se trouver sans chef, dans une ville peu soumise, au milieu d'un royaume qui n'é. toit rien moins qu'assujéti, tournèrent les yeux sur Asharf; mais il ne voulut accepter la couronne, qu'à condition qu'on lui apporteroit la tête de son cousin, le meurtrier de son père. Mahmûd étoit alors dans le dernier degré de frénésie, et n'avoit plus que quelques heures à vivre, on les abrégea.

Ce destructeur de la dynastie des Shahs, ne jouit que deux ans de son triomphe, et n'en avoit que vingt-sept quand il mourut. Il n'étoit ni d'une taille, ni d'une figure avantageuse. Il avoit la tête très-enfoncée dans les épaules, le visage large, le nez écrasé, peu de barbe, tirant sur le roux, le regard farouche, quelque chose de rude et de désagréable dans la physionomie. Il tenoit ordinairement les yeux baissés. Il avoit l'air d'un homme qui rêve toujours à quelque chose. Mahmúd n'eut qu'une seule femme; il dormoit peu, étoit attentif à tout, infatigable, intrépide en attaquant,

détoient anou des muces remèdes
les uns que
enta avec ses
s de se troule peu soume qui n'é
tournèrent
il ne voulut
à condition
de son coue. Mahmúd
legré de fréquelques heu-

dynastie des x ans de son ne vingt-sept i d'une taille, se. Il avoit la épaules, le beu de barbe, rd farouche, e désagréable oit ordinaire oit l'air d'un rs à quelque qu'une seule toit attentif à en attaquant,

mais se laissant aisément abattre par les revers. Son expédition contre Ispahan, étoit téméraire et folle, et n'a pu être justifiée que par le succès. On a dit de lui qu'il étoit propre à faire des conquêtes; mais qu'il manquoit des qualités nécessaires pour les assurer.

Asharf fit faire main basse sur toute Asharf 1725.

la garde de Mahmúd, sur ses ministres et ses confidens. Il n'épargna pas ceux qui l'avoient mis sur le trône, apparemment dans la crainte qu'ils ne rendissent le même service à un autre. Le fils unique de Mahmûd eut le même sort ainsi que sa mère. Devenu odieux par ces exécutions, qui réduisirent à un petit nombre ses partisans, et firent une brêche considérable à son armée, dans la crainte de ne pouvoir se soutenir, Asharf offrit à Husseyn de lui rendre sa couronne. Sans doute il se seroit retiré dans le Kandahar, où il se seroit fait une domination proportionnée à ses forces : mais le sophi étoit trop content de n'être point embarrassé des soins d'un gouvernement. Il refusa. Asharf mit le comble à la satisfaction du prince détrôné, en lui confiant l'intendance de ses bâtimens. Husseyn, en récompense, lui donna une de ses filles en mariage.

Lorsque le père refusoit un trône, il Tom. 6.

arrivoit à Thamasp, son fils, un secours imprévu pour s'y placer. Ce prince s'étoit retiré dans une province de l'empire, où il vivoit dépendant du gouverneur. Pendant qu'il étoit dans cette triste situation, Nadir Kuli lui envoya offir ses services, et cinq mille chevaux qu'il avoit sous ses ordres. Ce Nadir est un homme fameux, qui, après avoir reconquis la Perse, sous les Afghans et

P S A P g

no

aj d'

K

cé

T/

po

que

arn

offr

les

Ma

vou

mer

deu

ce p

Il su

règn

les Tures, usurpa le trône.

Selon les meilleurs écrivains, il étoit fils d'un chef de tribu, et exercé aux armes dès sa jeunesse; mais pour embellir son histoire, on a dit que son père étoit un pauvre ouvrier, que jusqu'a l'âge de treize ans il fut lui-même employé à ramasser du bois qu'il portoit vendre au marché, sur un âne et un chameau, la seule richesse de sa famille. Il fut pris par les Tartares Usbeks, s'échappa, devint voleur, courtier d'un marchand dont il enleva la fille, tua le père, redevint voleur de grand chemin, ensuite caissier d'un grand seigneur, se distingua en suivant son maître, par quelques actions de bravoure, obtint à cette occasion le grade de colonel, essuya à la cour un passe-droit qui lui fit reprendre pour la troisième fois le métier de brigand, mais de brigand du

un secours
orince s'ée de l'emt du goudans cette
lui envoya
lle chevaux
e Nadir est
rès avoir reAfghans et

ins, il étoit exercé aux is pour emque son père que jusqu'à i-même emqu'il portoit n âne et un de sa famille. Usbeks, s'éourtier d'un fille, tua le and chemin, seigneur, se maître, par ure, obtint à colonel, esoit qui lui fit e fois le mébrigand du premier ordre, pillant les châteaux et les caravanes, et mettant les provinces à contribution.

Il en étoit à ce point, lorsqu'il offrit ses services à Thamasp. Dès la première campagne, il prit sur Asharf et ses Afghans, un ascendant qu'il ne perdit plus. Sa réputation grossit l'armée du Shah, qui le nomma généralissime. Après une victoire presque décisive, ce prince ne pouvant lui faire un plus grand honneur, lui donna son propre nom Thamasp ou Thamas, auquel on ajoutoit celui qu'il portoit auparavant, d'où a été formé celui de Thamasp Kuli Kan, sous lequel il s'est rendu si célèbre. En trois campagnes, il rendit Thamasp maître de tout ce que les Afghans possédoient en Perse. Il les poussa dans des pays ruinés, où ils manquoient de vivres et de recrues. Leur armée se fondit pour ainsi dire. Asharf offrit de se démettre et de rendre toutes les richesses dont il avoit hérité après Mahmúd;mais Thamasp Kuli Kanne voulut entendre à aucun accommodement, il le poursuivit à outrance. Avec deux cents hommes qui lui restoient, ce prince se défendit en désespéré, mais il succomba, et fut tué. En lui finit le règne éphémère des Afghans.

Thamasp.

Après avoir détruit les usurpateurs dans le centre de l'empire, et remis Thamasp sur le trône, le général marcha contre les Turcs, et leur reprit sur les frontières, ce qu'ils avoient conquis pendant les troubles. Il comptoit ne les pas ménager plus que les Afghans; mais à son inscu, et lorsqu'il s'y attendoit le moins, le roi fit avec eux une paix par laquelle il reconnut l'empereur Ottoman seul Iman, et chef de la religion musulmane, honneur que Asharf, dans sa détresse, avoit eu la fermeté de lui refuser. Il céda plusieurs provinces. Se croyant en sûreté par ce traité, le roi congédia le peu de troupes qu'il avoit auprès de lui, et ordonna à son général de licencier son armée. Loin d'obéir, Kuli Kan assemble ses officiers, déclame contre cette paix, comme une trahison des ministres, qui ne peuvent avoir été inspirés que par quelque mauvais dessein, pour avoir cédé tant de belles provinces aux Turcs, pendant qu'on avoit sur pied une armée suffisante pour les humilier.

e Pudda

aı fiq

so âg K de

gr l'aj

 $T_{
m u}$ 

Ces discours qui avoient un air de zèle patriotique, lui attachent l'armée. Il prend la route d'Ispahan, à la tête de soixante-dix mille hommes, presque tous Tartares auxquels il pouvoit se fier.

usurpateurs e, et remis énéral marr reprit sur ent conquis ptoit ne les Afghans; il s'y attenvec eux une t l'empereur ef de la relique Asharf, a fermeté de rs provinces. ce traité, le roupes qu'il donna à son armée. Loin able ses offipaix, comme , qui ne peue par quelque oir cédé tant arcs, pendant armée suffi-

ent un air de shent l'armée. nan , à la tête mes , presque pouvoit se fier.

En arrivant près de la capitale, il va trouver le roi, lui prouve qu'il est trompé par ses mauvais conseillers, à-peu-près comme Husseyn, son père, l'a été par les siel... Thamasp en convient; mais le général ne lui trouvant pas l'ardeur qu'il desiroit pour la punition des conpables, conjecture qu'il pourroit bien être sacrifié lui-même. Il prend ses mesures avec ses principaux officiers, invite le roi à une revue, de la à un festin d'où le prince peu précautionné contre l'excès du vin, est transporté sous une bonne garde dans un appartement reculé. On désarme la sienne propre. On arrête les domestiques. Le lendemain, Thamasp Kuli Kan assemble les ministres d'état et les principaux capitaines. Il leur représente l'incapacité du roi, et les funestes suites de la paix, si on ne le dépose. Tous approuvent son avis. On fait paroître le fils de Thamasp, encore au berceau, on lui prête serment de fidélité, et il est proclamé empereur sous le nom d'Abbas III. Sous un prince Abbas III. âgé de six mois, on sent que Thamasp Kuli kan, Kuli Kan étoit le véritable souverain ou shah nade la Perse. Il disposoit de tout à son dir. 1733. gré, et il faut avouer que c'étoit pour l'avantage et la gloire du royaume. Les Turcs furent battus : ils demandèrent

la paix. Le régent l'accorda seniement à condition qu'ils rendroient toutes les provinces usurpées, et rentreroient dans leurs anciennes limites. Au bout de six mois, le petit empereur mourut. Kuli Kan assemble de nouveau les gouverneurs, les grands officiers et les généraux, et leur propose de remettre Thamasp sur le trône, s'ils jugent ce prince capable de gouverner. Tous se réunissent à prier Kuli Kan d'y monter Jui-même. Il n'y consent qu'à trois conditions : la première, qu'ils déclareront la couronne héréditaire dans sa famille; la seconde que personne ne prendra parti en faveur de la dernière maison royale; la troisième, qu'ils ne maudiront plus Ormar, Osman et Abu-Becr, ni qu'ils ne s'assembleront plus pour faire commémoration de la mort d'Husseyn, le fils d'Ali.

d d air to

eı

q

ě١

sa

pi

ét

de

sa

ce

ét

VO

ga

Cette dernière clause qui établissoit une espèce de tolérance de la secte des Saunites, odieuse aux Perses, fut celle qui souffrit le plus de difficultés. Le chef des ministres de la religion dominante, hasarda des remontrances; l'empereur le fit étrangler. Il convoqua ensuite les principaux, et leur dit : « Vos « prières n'ayant pas prévenu les mal- « heurs de la nation, c'est une preuve

seniement tontes les roient dans bout de six urut. Kuli les gouvert les génée remettre ls jugent ce er. Tous se d'y monter à trois condéclareront s sa famille; ne prendra ière maison e maudiront bu-Becr, ni s pour faire l'Husseyn,

la secte des la secte des s, fut celle ficultés. Le gion dominces; l'emnvoqua endit: « Vos nu les malune preuve

« qu'elles n'ont pas été agréables à Dieu. « Mes soldats qui y ont remédié, sont « ceux qui méritent véritablement d'être « entretenus des revenus de l'église ». En conséquence, il confisqua tous les biens du clergé, et publia immédiatement après un édit pour la réunion des Shiites et des Saunites. Il prit alors le nom de Shah Nadir.

Le règne de ce prince a été un règne de gloire et de victoires. Il gouverna despotiquement la Perse, à l'aide d'une armée de Tartares, et d'autres peuples indépendans et belliqueux, qu'il tenoit toujours près de lui. Les Persans n'avoient que peu d'autorité, et étoient fort surveillés. Ils mordoient leur frein en silence, mais avec un dépit secret que l'empereur n'ignoroit pas : ce qui étoit encore pour lui une raison d'appesantir le joug, asin de les contenir. On prétend que, las des précautions qu'il étoit obligé de prendre, il eut dessein de s'affranchir de la crainte, par le massacre général des principaux Persans : ce projet fut découvert. Ceux qui étoient menacés s'assemblèrent; les conjurés étoient au milieu d'une armée toute dévouée au Shah. Il falloit forcer une garde affidée. Ils ne savoient même pas positivement où étoit sa tente, ni com-

ment la distinguer entre les autres. N'importe, le désespoir applanit tous les obstacles. Au nombre de cinq seulement, ils pénètrent la nuit dans l'enceinte royale, tuent un eunuque et une vieille femme, entrent dans un pavillon. reconnoissent l'empereur au brillant des diamans, qui étoient sa passion favorite, et dont il étoit toujours chargé. Il se met en défense, et tue deux des conjurés; un autre lui porte un coup mortel. Il s'écrie : « Grâce, je vous pardonne « tout. Non, répond un troisième, « jamais tu n'as fait grâce à personne, « tu n'en auras aucune ». En disant ces paroles, il lui coupe la tête.

1743.

Aussitôt que sa mort fut connue, les Tartares coururent aux armes, et fondirent sur les Persans. Ceux-ci se défendirent vaillamment. Il périt cinq mille hommes dans cette action. L'armée se débanda, et alla porter dans les provinces, la confusion, le désordre et l'anarchie, qui, depuis ce temps, a désolé ce malheureux royaume, presque toujours en proie aux guerres civiles. Shah Nadir, plus connu en Europe sous le nom de Thamasp Kuli Kan, a régné quatorze ans. Ses exploits dans l'Inde, dont on fera le récit, lui ont acquis une gloire immortelle. Il avoit l'air agréable,

it tous les cinq seule-dans l'enque et une un pavillon, au brillant assion favos chargé. Il ux des conoup mortel. s pardonne troisième, à personne, an disant ces

connue, les nes, et foncei se défenit cinq mille
L'armée se ans les prosordre et l'anps, a désolé presque touciviles. Shah
prope sous le l'an, a régné dans l'Inde, at acquis une l'air agréable,

et néanmoins imposant, sur-tout quand il parloit, un tempérament très-robuste, et six pieds de haut. Il joignoit, à une mémoire extraordinaire, une rare présence d'esprit, qui lui faisoit prendre son parti aussi promptement qu'il y avoit pensé. On ne dit pas ce que sont devenus ni Shah Husseyn, ni Thamasp; mais on le conjecture. Des rois qui consentent à descendre du trône, quel que soit leur caractère pacifique, ne doivent pas espérer une vie à l'abri des violences. Thamas Kuli Kan n'épargnoit pas ceux qui pouvoient lui porter ombrage; mais du moins ne peut on lui reprocher, comme à la plupart de ses prédécesseurs, d'avoir tué quelqu'un de sang-froid, et de sa propre main.

Malgré leurs guerres civiles, les Persans se conservent toujours en corps de royaume. Les Turcs, leurs ennemis constans, les entament difficilement, et entre les princes successivement assis sur un trône si vacillant, il s'en trouve quelquefois qui rappèlent l'ancienne gloire de leur patrie, et savent la faire

respecter.

### ORMUZ.

Ormuz, dans sique.

Ormuz a été un royaume qui s'étenle golfe Per- doit sur les côtes de Perse et d'Arabie, et comprenoit toutes les îles qui se trouvent dans le golfe persique. Il est actuellement réduit à une île éloignes de terre. du côté de Perse, de cinq lienes, et à neuf de l'Arabie. Elle a cté autrefois embrâsée. Le feu l'a laissée très-rabotense. On y trouve beaucoup de soufre et de sel minéral, trop corrosif pour être employé aux alimens et aux salaisons. Les ruisseaux et les fontaines sont salés. On tire presque tonte l'eau donce de terre ferme : mais près d'une île qui n'est pas éloignée, on en va prendre au fond de la mer dans des vaisseaux qui se bouchent exactement, pour traverser l'eau salée. C'est aussi dans ce canton que se pêchent les huîtres, qui renferment les plus belles perles du monde. Le pêcheur va les chercher à dix ou douze brasses de profondenr. Les chaleurs sont excessives à Ormuz, et presque insupportables pour ceux quine les ont pas éprouvées. Cependant on y vit long-temps, l'air y est bon, et plus sain que sur la

ni s'étenl'Arabie, ni se troust actuelde terre. nes, et à efois emabotense, ifre et de r être emsons. Les salés. On de terre i n'est pas n fond de i se bourser l'ean on que se rment les e pêcheur e brasses ont excesnsupporoas éproug-temps,

ue sur la

côte de la Perse, que les habitans sont obligés de quitter dans les chaleurs, pour aller respirer le frais dans les montagnes. Malgré ses eaux salées, cette île nourrit beaucoup de gibier, des gazelles, des renards et d'autree animaux, qui sans doute peuvent se passer d'eau douce.

On sait à-peu-près le temps où l'ancienne ville d'Ormuz, bâtie sur la côte de la Perse, a cessé d'exister, par les guerres qui l'ont détruite. Le siège de l'empire a été transféré dans l'île au commencement du quatorzième siècle. Un des rois de ce premier royanme nous a donné l'histoire de ses prédécesseurs. Ceux qui n'aiment pas les rois verront avec surprise, et peut-être ne voudront pas croire que neuf de suite ont été d'excellens princes. Cet état, dans le principe, s'est étendu par le commerce. Le commerce l'a soutenu et l'a fait envier, ce qui a causé sa décadence. Il s'étoit entretenu dans un état florissant, malgré les guerres des princes qui se disputoient ce petit trône. Leur suite, non interrompue, se portoit jusqu'au vingt-septième, lorsque les Portugais, desirant s'emparer exclusivement du commerce de cette partie de l'Asie, attaquèrent Ormuz, et s'en rendirent maîtres en 1514. Sous leur domination, les rois naturels conservèrent leur autorité; mais affoiblie et bornée, comme vassaux du roi de Portugal, l'espace de cent quatorze ans, jusqu'en 1622, que les Persans se sont rendus maîtres d'Ormuz, avec le secours des Anglais.

### TURKMANS.

n

n

T

pa

þì

or

 $\mathbf{h}_0$ 

po bla

tre

s'é ils

ou

en

Turkmans, Les Turkmans ou Turkomans, ont pres de la été ainsi nommés, comme qui diroit, pienne. semblables aux Turcs. A leur figure et

leurs mœurs, on doit les juger d'origine tartare. Ils ont le visage basané et plat, habitent peu les villes, et seulement par nécessité, car ils ne s'y plaisent pas, sont volontiers errans. plus pasteurs qu'agriculteurs, remuans, belliqueux et impatiens du joug. Des environs de la mer Cospienne, d'où on les sait partir, il est difficile de les suivre dans leurs émigrations, en Perse, en Turquie, sur les fr ntières, et dans le cœur de l'Asie, dans les montagues d'Arménie, dans les plaines immenses qu'arrose l'Euphrate, dont ils infestent la navigation, en même temps qu'ils pillent les caravanes par terre. On les divise en orientaux et en occidentaux. Entre eux ils ont retenu

leur au-, comme espace de 622, que tres d'Orlais.

mans, ont mi diroit, ir figure et r d'origine né et plat, ement par t pas, sont rs qu'agrix et impade la mer ertir ; il est rs emigrae, sur les de l'Asie, e, dans les Euphrate, ation, en caravanes ientaux et nt retenu

le partage des familles et la connoissance de leurs filiations. Deux d'entre elles ont fait des conquêtes, ont fourni des souverains. Elles se sont distinguées en tribus du Mouton noir et du Mouton blanc, par la couleur de l'animal peint sur leurs enseignes. Nadir Shah, dont nous venous de parler, sortoit des Turkomans orientaux. Les occidentaux ont aussi fourni des guerriers dont les expéditions ont été moins celèbres par leur étendue, mais dont les exploits supposent de la kardiesse, de la bravoure et de la capacité. Ce peuple est agissant et jamais oisif. Les femmes filent sur leurs chameaux, ou moulent le grain avec des moulins à bras, que ces animaux portent. Leur langue, en général, est celle du pays qu'ils habitent; turque chez les Turcs, persanne chez les Persans, mèlée partout de quelques mots primit fs, et prononcée avec une dureté qui semble originaire. Ils professent la religion mahometane, mais sans se gêner beaucoup pour les obligations. La tribu du Mouton blanc comptoit, au commencement du treizième siècle, jusqu'a treize chels qui s'étoient succedes dans le Diarbekir, où ils avoient formé un royaume de plus ou moins grande étendue. Ils l'habitent encore en grand nombre, mais soumis

aux Kisithaschas, ou Persans, qui ont tué leur dernier prince.

> C g

b d

VĊ

le

gr

tro Ils

ju

qu do

ler

qu

eu:

CO

pay

on

ma

for rab

tare

nor

son

que

bon

## USBEKS.

Usbeks de Bukharie et de Karasin.

Les Tartares Usbecks viennent aussi des environs de la mer Caspienne. Ce qu'on pourroit dire de leur figure, leur caractère et leur religion, ne seroit qu'une répétition de ce qui a été dit des Turkomans. Une chose remarquable, c'est qu'ils ont vécu paisiblement sous trois princes, le grand-père, le père et le fils, reconnus tous trois pour des esprits bornés, appelés même imbécilles dans l'histoire. Le dernier, à cette qualité, joignoit celle de dévot et de grand chasseur. Cette dynastie régna dans la grande Bukharie, et une autre dans le Karasin.

Le Karasin. entre les déserts e Karak et le fleuve Ama.

Le Karasin consiste principalement Kaimouks, en vastes plaines de sable, comme la Bukharie, les grande Tartarie. Il est fertile par-tout où il est arrosé. On vante sur-tout ses melons d'eau qui se transportent trèsloin, et dont on peut manger en quantité, sans être incommodé. Ce pays est traversé par trois grandes rivières dont deux se jettent dans la mer Caspienne, , qui ont

nent aussi
ienne. Ce
gure, leur
ne seroit
été dit des
arquable,
ment sous
le père et
our des esimbécilles
et de grand
gna dans la
tre dans le

cipalement comme la le par-tout ur-tout ses ortent trèser en quan-Ce pays est vières dont Caspienne, et la troisième dans un grand lac, qui n'est pas plus enflé de ses eaux, que la mer, avec laquelle il n'a pas de communication, ne surabonde des grands fleuves qu'elle reçoit. On compte, dans ce pays, vingt provinces. Il y avoit autrefois beaucoup de villes, actuellement trèsdéchues de leur grandeur, qu'elles devoient au commerce. Mais aujourd'hui les Usbeks, loin de le cultiver, craignent même la communication des autres peuples qui pourroit le faire fleurir. Ils ont porté la précaution à cet égard, jusqu'à détourner une grande rivière qui se jetoit dans la mer Caspienne, et dont l'embouchure formoit un excellent port. Ils usent peu d'un autre port qui subsiste, et c'est par ruse et malgré eux, que les Russes obtinrent quelque correspondance avec eux.

Avant les Usbeks, on croit que ce pays a été habité par les Sartes, dont on ignore les coutumes et le caractère; mais il y a plus d'apparence qu'il s'est formé d'un mélange de Persaus, d'Arabes, de Turcs, et qu'enfin les Tartares Usbeks formant le plus grand nombre, ont obtenu la supériorité. Ils sont encore moins polis, et plus inquiets que ceux de la grande Bukharie. Les bons pâturages ne les fixent qu'autant

fa

n

C

d

te de

jo

CE

pı fra

er.

qı O

D

cé

s'e

po

to

po

est

ses

soi

tuâ

tra

« v

qu'ils peuvent de là fondre sur les pays voisins, et faire des esclaves, qui sont leur principale richesse. Au défaut d'étrangers à piller, ils se volent mutuellement. Les Usbeks mènent une véritable vie de brigands, sans connoissances, dépourvus de sciences, oisifs et uniquement occupés de discours frivoles, jusqu'au moment où l'avertissement d'un pillage les tire de cette espèce de lethargie. Toute la horde pour lors se met en mouvement. Ils ne connoissent point le pain et sont grands mangeurs de chair, sur-tout de cheval. Leur principale boisson est le lait de jument qui peut les enivrer. Pour la chasse des chevaux sauvages, très, multipliés dans leurs plaines, ils se servent d'oiseaux de proie, qui se cramponnent sur la tête ou sur le col de l'animal. Tandis qu'il se fatigue pour faire quitter prise à l'ennemi, le chasseur approche et le tue facilement. Ce pays est en proie aux factions causées par la multitude des enians des princes, tous prétendans au trône. Leur histo re un peu régulière date du commencement du seizième siècle.

Mais la succession connue de dix-sept Kans, ou chess de ces hordes errantes, jusqu'au commencement du dix-huiur les pays , qui sont défaut d'ét mutuellene véritable noissances, sifs et unirs frivoles, ertissement e espèce de our lors se connoissent s mangeurs Leur prinjument qui chasse des ltipliés dans l'oiseaux de ur la tête ou adis qu'il se prise à l'ene et le tue proje aux ultitude des étendans au u régulière lu seizième

e de dix-sept les errantes, du dix-huitième siècle, ne présente presqu'ancuns faits remarquables. Ce sont des excursions les uns contre les autres, des marches rapides, des surprises, des combats sanglans entre des poignées d'hommes qui se disputent une motte de terre fraîche et herbue, trouvée dans des déserts arides. Les passions humaines jouent à la vérité les mêmes rôles dans ces petites cours que dans les grandes : projets ambitieux, intrigues, cruantés, fratricides, parricides même; mais nous en sommes moins instruits, que de ce qui s'est passé dans les grands empires. On remarquera, dans une action de Din-Mahamed, septième Kan, une cérémonie de dévouement. Près de s'enfoncer dans les bataillons ennemis, pour y entraîner ses troupes qui hésitoient un peu, il prend une poignée de poussière, se la répand sur la tête, et s'écrie : « Je dévoue mon ame à Dieu, « et mon corps à la terre ». Il charge, est suivi, et remporte la victoire.

Hajim, douzième Kan, châtia un de ses fils encore adolescent, peur avoir souffert qu'un homme de campagne tuât an de ses moutons gras pour le traiter. « J'ai cinquante ans, dit-il, et « jamais je n'ai engagé personne à faire « une telle dépense. Si les paysans sont « obligés de tuer des moutons pendant « que vous êtes jeune, ils seront forcés « de tuer des chevaux et des vaches « quand vous serez plus âgé. Les autres « voudront suivre cet exemple, et ce « sera le moyen de les réduire tous à « la mendicité ». Ce trait, en même temps qu'il prescrit la simplicité des mœurs, est une leçon pour les gouverneurs des princes. Rien n'est à négliger dans l'enfance, à l'égard de ceux auxquels on n'osera peut-être plus adresser de remontrance le reste de leur vie. Ce même Hajim etoit tellement craint et respecté de ses sujets, que, dit l'historien, « s'il leur avoit défendu d'avoir aucun commerce avec leurs femmes « pendant une année, ils auroient obéi « à ces ordres, et même auroient évité « d'approcher trop près de leurs mai-« sons, pour ne pas donner seulement « le moindre soupçon ».

Ce

l'I d'

le

Cl

la di

ci

Les Russes qui passent par ce pays pour commercer à la Chine, conjecturoient, en 1724, que le Kan des Usbeks pouvoit mettre en campagne deux cent mille chevaux; mais aussi c'est le nombre de tous ses sujets mâles, jeunes et vieux. Dans la dernière révolution dont on a connoissance, à peu près vers ce temps, le fils détrôna son père, et lui

s pendant ont forcés des vaches Les autres ole, et ce ire tous à en même plicité des es gouverà négliger cenx auxus adresser eur vie. Ce t craint et dit l'histodu d'avoir rs femmes roient obéi

ar ce pays conjectules Usbeks deux cent st le nomjeunes et ation dont les vers ce re, et lui

oient évité

eurs maiseulement fit crever les yeux. Qu'on juge des autres plus anciennes par celle-ci.

#### INDE.

Nous allons encore retrouver les Tartares dans l'Inde. Et où n'ont-ils pas pénétré, attirés par l'espoir du butin et par la douceur du climat? Ces riches et agréables contrées n'ont que trop offert ce double appât aux Tartares voisins de l'Inde. On appelle ainsi un grand pays d'Asie, dont les bornes sont le grand et le petit Tibet, l'Océan des Indes, la Chine, la mer de la Chine, la Perse et la mer des Indes. Cette vaste région se divise en trois parties : la presqu'île occidentale en decà du Gange, la presqu'île orientale au delà, et le continent. Celle-ci est soumise à un seul monarque, qu'ou connoît en Europe sous le nom de Grand Mogol, et son empire sous celui d'Indostan.

# INDOSTAN.

Aucun pays n'a été aussi favorisé de Indostan, la nature, que l'Inde en général, et grand et le

golfe de Bengale et la Perse.

petit Tibet, l'Indostan en particulier. Son étendue y In presqu'ile fait trouver tous les climats, et toutes Gange, la les variétés de la nature, le froid glacial presqu'ile en du nord, la chaleur ardente du midi, des Indes, le des chaînes de montagnes très-étendues, des plaines immenses, de grands sleuves, une multitude infinie de moindres rivières et de petits ruisseaux. Les vents du sud régnent avec peu de variations pendant six mois, et les vents du nord pendant les six autres. Les saisons sont assez régulières dans cette vaste région. Depuis Surate jusqu'à Agra, il ne pleut jamais que dans une saison de l'année, depuis le milieu de juin jusqu'au milieu de septembre; mais alors c'est un déluge qui fertilise les terres, qui commence et qui finit par des tempêtes effrayantes, auxquelles succède une sérénité continue. Pendant ces neuf mois, il y a des alternatives surprenantes de froid et de chaud. Un jour brûlant est quelquefois suivi d'une nuit assez froide pour couvrir de glace la superficie de l'eau; et à cette nuit succède souvent un jour aussi chaud que le précédent.

q d b

q

se

re

se

be

re

da

tit

pr

da

et

de

L

pr

bl

qu

arı

po

qu

L'Inde est riche en toute sorte de productions, fossiles, minéraux, végétaux et animaux. C'est là, là seulement qu'on trouve les diamans, et s'il y a étendue y , et toutes oid glacial du midi, s-étendues, rands fleumoindres . Les vents variations ts du nord aisons sont iste région. il ne pleut de l'année, u'au milieu st un déluge commence effrayantes, rénité conpois, il y a es de froid nt est quelssez froide aperficie de de souvent le précé-

te sorte de raux , végéi seulement et s'il y a ailleurs d'autres pierres précieuses, elles le cèdent à celles de l'Inde. 'esentrailles de ses montagnes recèlenc aussi des marbres comparables aux plus beaux. Cette contrée ne manque ni de fer, ni de cuivre, ni de plomb. On croit même qu'on y trouveroit des mines d'or et d'argent; mais s'il y en a, on n'a pas besoin d'y travailler, parce que l'Américain exploite ses mines pour l'Inde, que l'Africain ramasse l'or de ses ruisseaux pour cet empire, qui ne veut recevoir autre chose en paiement de ses marchandises, et qui, n'ayant pas besoin des autres, garde ce qu'elle a recu.

Tous les grains y viennent en abondance, et sans culture difficile. L'Inde a beaucoup de nos fruits, et une multitude d'autres excellens qui lui sont propres. La même proportion se trouve dans les légumes, les fleurs, les racines et les arbres. Elle en a quelques-uns des nôtres et beaucoup de particuliers. Le gibier y est commun. On y trouve presque tout celui qui charge nos tables, et d'autres oiseaux et quadrupèdes que nous ne connoissons pas; ce pays si arrosé et baigné de la mer, abonde en poissons de toute espèce. L'éléphant auquel on prête encore plus d'esprit que

de force, et le rhinocéros y naissent, et s'y font la guerre. Le jakal erre autour des tombeaux, et dévore les cadavres; le lion, le tigre, le léopard effrayent le voyageur dans les déserts. Le loup fait la guerre aux troupeaux, qui consistent en bœufs dont la plupart ont une protubérance sur le dos, et en moutons qui traînent une quene, on une membrane graisseuse et cartilagineuse du poids de quinze ou vingt livres; outre les éléphans, on trouve le buffle, le dromadaire et le chameau, propres aux grands fardeaux; on se sert des derniers et des chevaux pour les voyages. Les anes y sont beaux et vigoureux. L'animal qui produit le musc n'y est pas rare. et le singe qui n'est bon à rien d'utile. est très-commun. Comme si la nature n'eût voulu rien oublier, elle a mis aussi dans l'Inde des plantes vénéneuses, des insectes incommodes, et des reptiles dangereux.

On compte dans l'Indostan vingt provinces, dont les capitales, presque toutes autrefois bâties par des souverains, ont des palais qui attestent leur ancienne splendeur. On doit remarquer comme une singularité, que deux provinces au bas du Gange, habitées par des pirates, des voleurs de terre, des m do rei en gn

qu pas rais son

d'é

trai voy leu rité laiss Tat l'In phil croi soie une vrais pect sités repr Les des r

lisen

emb

armé

issent, et re autour cadavres; frayent le loup fait consistent une promoutons ane memineuse du res; outre buffle, le ropres aux es derniers yages. Les eux. L'anist pas rare. en d'utile, la nature a mis aussi neuses, des es reptiles

stan vingt s, presque des souveestent leur remarquer deux proabitées par terre, des malfaiteurs de tous les pays auxquels ils donnent asyle sont gouvernées par une reine qui dépend du Mogol. Ces brigands, ennemis de tout commerce, qui l'éloignent même de leurs parages de peur d'être civilisés, veulent à la vérité quelque police, mais dont ils n'aient pas trop à redouter la sévérité Par cette raison ils présèrent les semmes, qui sont, disent-ils, plus douces et plus

traitables que les hommes.

Il est permis de supposer que les voyageurs ont quelquefois plus suivi leur exagération, que consulté la vérité, dans la description qu'ils nous ont laissée de la plupart des villes. Que Tatta, située presqu'à l'embouchure de l'Indus, ait des écoles de théologie, de philosophie et de politique, on peut le croire; mais que ces écoles ou colléges soient au nombre de trois cents dans une seule ville, ce fait excède toute vraisemblance. Le même doute circonspect doit s'exercer à l'égard des curiosités naturelles et artificielles, qui so représenteront dans la suite de l'histoire. Les docteurs de Tatta prétendent avoir des mémoires du temps de Porus. Ils y lisent qu'Alexandre, très-grandsorcier, embarrassé à faire passer l'Indus à son armée, appela un million d'oies sauvages, qui mirent ses soldats au-delà du fleuve.

Peuples.

L'Indostan est habité par différens peuples: Indiens, Patans ou Afghans, Batuchis, Parsis, Mogols on Tartares. Les Indiens sont les naturels du pays; et quoiqu'assujettis, ils conservent encore la supériorité du nombre, de cent contre un. Les Parsis descendent des anciens Persans adorateurs du feu, fugitifs de leurs pays, quand les Mahométans s'en sont emparé. Leur postérité subsiste principalement autour de Surate. Les Patans ou Afhgans sont les descendans des Mahométans, Turcs, Persans, Arabes, qui vers l'an 1000, assujétirent les Indiens et s'emparèrent de l'Inde, qu'ils regardent encore comme leur possession. Ils haïssent les Mogols comme usurpateurs, et ne désespèrent pas de les chasser un jour. Le jurement le plus ordinaire du moindre d'entre eux est: Que je ne puisse jamais être roi de Delhi, si cela n'est ainsi. Ils sont guerriers, habitués dans les montagnes, où ils se sont formé des souverainetés sous les Rajas. Les Baluchis sont comme un détachement des Patans, entre la Perse et l'Inde, barbares livrés au pillage, qui n'obéissent qu'autant qu'ils veulent, tantôt à l'un, tantôt à l'autre monarque.

fi

v

p

SC

ha

ri

lo

 $\mathbf{n}$ 

les

tu

 $\mathbf{p}$ r

en Ce

jus

s an-delà

différens Afghans, Tartares. du pays; ervent ene, de cent endent des lu feu, fus Mahoméir postérité our de Suans sont les ns, Turcs, l'an 1000, eniparèrent core comme les Mogols désespèrent Le jurement e d'entre eux is être roi de ls sont guerntagnes, où rainetés sous nt comme un ntre la Perse pillage, qui veulent, tane monarque.

Les Mogols on Jagatays sont actuellement les vrais maîtres de l'inde, et y commandent despotiquement. Enfin les Européens y ont aussi des établissemens. Les Indiens sont idolàtres, les Parsis pratiquent encore la religion des anciens Perses réformés par Zoroastre. Ils sont doux et vertueux Les Patans et les Mogols sont rigides observateurs de la loi mahoraétane. Mais les Baluchis s'en écartent sans scrupule.

Mogols.

Les Mogols actuels de l'Indetiennent peu des Mogols Tartares, leurs ancêtres. lls sont grands, bien faits, d'une belle figure, très-polis entre eux et avec les étrangers. Leur salut quand ils s'abordent, est accompagné de souhaits : Dieu vous donne santé, qu'un bonheur suive promptement un autre bonheur. Je vous souhaite les prières des pauvres. Souhait remarquable , qui est une leçon aux riches. Les habits des deux sexes sont longs et different peu : attachés à la même forme, ils ne connoissent point les modes. Le fon lement de leur nourriture est le riz. Ils usent aussi de pain, préserent l'eau à toute autre boisson; et en effet, elle est excellente dans l'Inde. Cependant ils font des boissons enivrantes avec des fruits fermentés et des jus d'harbes, ou tirées des arbres par inci-

Toin. 6

410

sion. Les cérémonies des mariages sont magnifiques, et ruinent souvent des hommes aisés. Ils prennent plusieurs femmes. Ceux qui en ont le plus, sont les plus jaloux. L'adultère et la simple fornication sont des crimes que le frère n'hésite pas à punir par la mort de la sœur; on le loue de ce crime. Les femmes sont bien traitées dans l'intérieur de leurs maisons. Elles accouchent facilement. Le premier né d'une femme légitime a une prééminence sur ceux des autres. Ils le nomment le grand-frère. Les courtisannes sont souffertes; mais il faut qu'elles soient enregistrées

Les cimetières sont placés dans la campagne. Quelques Indiens se font élever de beaux tombeaux d'ayance. Le deuil est excessif, et assujéti à tant de formalités, qu'on pourroit douter de la sincérité de tant de pleurs et de tant de regrets commandés. Il se renouvelle dans des suites d'années. Les familles se rendent aux sépultures de leurs ancêtres qui sont toujours placées dans des lieux agréables. La langue est un mélange de persan et d'arabe, d'une prononciation douce et coulante. Ils écrivent de gauche à droite; Il y a toujours parmi eux des gens qui cultivent les sciences; mais elles ne forment pas une profession, expa d'l

de

tui

sur

en

des

et le

prè

tans

idol

les I

qui

la co

iages sont avent des plusieurs plus, sont la simple ue le frère mort de la rime. Les ans l'intéaccouchent une femme e sur ceux it le grandsouffertes; nregistrées cés dans la ens se font d'avance. Le ti à tant de douter de la t de tant de ouvelle dans familles se eursancêtres ans des lieux mélange de cononciation nt de gauche armi eux des

cepté l'astrologie qui produit quantité de diseurs de bonne aventure. Les Mogols sont en général Sonnites de la même secte que les Turcs, qui reconnoissent Othman pour légitime successeur de Mahomet. L'empereur est de cette secte. Presque tous les courtisans au contraire sont Shiites on sectateurs d'Ali, parce qu'il y a entre eux beaucoup de Persans. Le Mahométisme est pratiquédans l'Indeavecbeaucoup de rigueur. Les Mogols sont très-sobres. Le même mot qui désigne un ivrogne, désigne aussi un fou. Ils sont très-charitables. Le pays est couvert de fondations pieuses, d'hôpitaux dans les villes, de réservoirs à portée des bourgs, pour la commodité des habitans; d'auberges sur les grands chemins, où on trouve le couvert gratuit. Quelques Mogols même établissent sur les routes des gens qui les parcourent, en portant de l'eau sur des bufles dans des outres, pour rafraïchir les voyageurs et leurs animaux.

on compte dans l'Indostan à peu près huit cent mille Fakirs mahomé-tans, et douze cent mille mendians idolàtres, qu'on appelle Jeghis. Parmi les premiers on distingue les derviches, qui passent leur vie dans la retraite et ofession, ex la contemplation, et ne substitent que

Fakirsy

des aumônes qu'on leur apporte. Quelques-uns s'astreignent à des austérités effrayantes, comme de se tenir toute leur vie courbés, les bras tendus, ou dans d'autres postures gênantes, ou de se mettre des fers pesans aux pieds, des ceintures piquantes, de se suspendre sur des feux, de s'étouffer de fumée, et autressemblables inventions. Laformule de leur prière qu'ils crient de toute leur force, est: « Dieu tout puissant, jetez « les yeux sur moi, car je n'aime point « le monde, et je fais pénitence pour « l'amour de lui ». Ils affectent la plus grande malpropreté, et ne se coupent jamais la barbe, les cheveux ni les ongles.

Des autres Fakirs et les Joghis, qu'on peut confondre avec eux, à la malpropreté, la presque nudité, et les haillons près, qui leur sont communs avec les Derviches, mènent une vie toute différente. Ils ne sont point sédentaires, mais errans, sans retraite assurée; cenx qui vont seuls sont les plus débauchés et les plus corrupteurs; mais on en rencontre quelquefois des troupes de deux cents, plus ou moins, armés et très-insolens. Ils ont un supérieur qui se distingue par sa gravité, la pauvreté de son habillement, plus excessive que

d

le

orte. Queles austérités tenir toute tendus, on ntes, ou de x pieds, des spendre sur fumée, et . La formule le toute leur issant, jetez aime point itence pour tent la plus se compent veux ni les

ghis, qu'on, à la maldité, et les t communs it une vie noint sédentraite assunt les plus des troupes s, armés et périeur qui la pauvreté cessive que

celle des autres, et par une grosse chaîne qu'il traîne après lui. En arrivant dans un endroit habité, ils s'établissent sur la principale place. Le chef fait la prière à haute voix ; les autres se répandent dans les maisons, où ils recueillent les aumônes, et vantent la science, les vertus et les autres grandes qualités du supérieur. Il reçoit avec affabilité les dévots qui viennent le consulter, sur-tout les femmes. Il a des secrets pour rendre fécondes les stériles, pour les faire réussir à être aimées de qui bon leur semble. Quand la troupe veut s'arrêter, elle plante son étendard et appelle les passans au son du cor et du tambour.

Ce ne sont point là les ministres de la religion. Ceux-ci forment des jeunes gens qui s'attachent aux mosquées, où ils peuvent joindre à cette étude quelque connoisance des lois, et une vie exemplaire: ils parviennent aux dignités de chefs de Mosquées, de Mullah et de juges. Toutes les religions sont tolérées dans l'Indostan, et le peuple y traite avec beaucoup de respect tous les ministres du culte quel qu'il soit. Les Indiens pardonnent toutes les opinions, et apportent une singulière raison de leur tolérance: qui est-ce, disent-ils,

qui ne trouveroit pas quelque folie dans la sienne?

Indous:

Les Indous ou Gentils, sont divisés en quatre grandes castes ou tribus qui se subdivisent chacune en beaucoup d'autres. 1°. Les gens de loi ou prêtres. 2°. Les gens de guerre: dans cette classe sont les Rajahs et les rois. 3° Les marchands. 4° Les artisans, laboureurs

et gens de bas étage.

Les prêtres ou gens de loi sont nommés Brames, de Brama, leur ancêtre, le premier des êtres créés qui recut la loi, dont ils se disent dépositaires. Les autres castes et tribus reconnoissent leur prééminence. Quelque crime qu'ils commettent, ils ne peuvent être condamnés à la mort ; tout au plus peuvent-ils perdre la vue. Quiconque en taeroit un, même par hasard, doit expier ce forfait par un pélerinage de douze ans. Pendant tout ce temps, le meurtrier est obligé de demander l'aumône, le crâne du brame à la main, d'y boire et manger ce qu'on lui donne, et à la fin de bâtir un temple selon ses moyens. La caste des Brames est parmi les Indiens ce qu'étoit la tribu de Lévi chez les Juifs. Dans quelques cantons ils deviennent rois ou rajahs; dans d'autres, fermiers les uns des autres.

folie dans

ont divisés tribus qui beaucoup ou prêtres. dans cette ois. 3° Les laboureurs

sont nomr ancêtre, ui recut la taires. Les onnoissent rime qu'ils être conplus peuonque en , doit exinage de temps, le nder l'aula main, ui donne, selon ses est parmi u de Lévi s cantons ihs; dans s autres.

Les gens de guerre se nomment Raspûtes. C'est la noblesse du pays, commandée par les Rajahs, lours chefs. Le grand Mogol les craint, les ménage, et en prend à son service, de peur qu'ils ne se tournent contre lui. Les marchands et tous ceux qui s'occupent du commerce quel qu'il soit, forment la troisième caste, et se nomment Banians, ce qui veut dire, gens simples ou sans défense. En effet, ce sont les plus patiens des hommes. Qu'on les frappe, qu'on les insulte, jamais ils ne se vengent. Ils ne peuvent souffrir qu'on fasse mal à une mouche, à un insecte quelconque. A l'exemple des Brames, ils ne mangent rien de ce qui a eu vie. Les Ratpujes ne sont pas aussi sévères, et sont imités par la quatrième caste, dont le nom Vise ou Soudras, signific un homme qui sert ou qui aide un autre. Dans cette classe, les distinctions sont aussi rigoureuses entre les dissérentes professions, qu'elles le sont entre les brames, les ratpujes et les banians, qui ne doivent jamais s'allier hors de leurs castes, et qui sont assez sidèles à ce devoir. Il n'est pas non plus permis de s'immiscer dans la profession et le service domestique l'un de l'autre. Celui qui balaie n'est pas celui qui enlève les ordures, et ainsi du reste.

On prendra la description des coutumes et des usages des Indous, dans les deux dernières classes, qui sont celles du peuple, chez qui on trouve ordinairement, ce qu'on pourroit appeler le cachet de la nature. Ils sont fort sobres; réservés à l'égard des femmes, modestes, charitables. Il faut la dernière insulte, qui est de les frapper de la semelle d'une pantouffle sur laquelle on a craché, pour les tirer de leur modération. lis sont trèsâpres au gain. Les plus opulens, ne négligent pas les plus petits profits. Leurs richesses consistent en or, argent et pierres précieuses, qu'ils cachent soigneusement aux officiers du grand Mogol. La métempsicose est chez eux en honneur; c'est pour cela qu'ils ne tuent aucuns animaux, pas même les insectes. Ils ont aussi la bonhomie de racheter à prix d'argent, la vie des animaux, que les Musulmans et les autres voudroient tuer pour s'en nourrir, ou même qu'ils menacent, pour tirer d'eux une espèce de rançon. Ils ont réellement des hôpitaux pour les animaux vieux et infirmes; mais c'est exagérer leur pitié pour les bêtes, que de dire qu'ils prennent soin des puces, des punaises et autre vermine

c II d d II fr c

d

la

Ō1

te jo

ja de

Ċŧ

ainsi du

des couus , dans ont celle**s** ordinaieler le casobres; nodeste**s,** insulte, elle d'une ché, pour sont trèss, ne néits. Lears argent et chent soirand Moez eux en s ne tnen**t** s insectes. racheter à aux, que budroien**t** eme qu'ils ne espèce des hôpiinfirmes; pour les nent soin e vermin**e** 

qui pompent le sang, et qu'il leur arrive de louer des pauvres pour se laisser su :

cer par ces insectes.

Avec ce caractère si éloigné de toute malfaisance, on n'aura pas de peine à croire que les Indous détestent la guerre. Ils sont pleins de probité dans la gestion des affaires qu'on leur confie. Excellens domestiques, sidèles, attentifs, serviables. Ils se tiennent fort propres, se rasent fréqueniment la tête, portent la barbe courte, se soignent et se parfument; distinguent leurs tribus par la forme de la barbe et du turban, et quelques remarques qu'ils s'impriment sur le corps. Les Bramines portent entre les sourcils un Y qui descend sur le nez. Ils sont grands et corpulens, les femmes un peu chargées d'embonpoint. Hommes et semmes ont les pieds nus, mais toujours trèspropres. La longueur de la culotte leur tient lieu de bas. Il n'y a pas même dans leur langue le mot qui exprime ce vêtement. Les Indiennes portent des bijoux aux oreilles, au nez, aux bras, aux doigts, même à ceux des pieds, et aux jambes. Leurs mets sont bien accommodés. Ils usent beaucoup de thé et de café. Rarement se permettent-ils d'autres boissons. Ils ne sont pas prompts dans leurs ouvrages, mais ils se montrent

très-adroits et très-recherchés. Ce sont les meilleurs fileurs, tircurs et metteurs en œuvre du monde. Parfaits imitateurs. Nos ouvriers sont étonnés de leur voir faire tant de choses avec si peu d'outils, mais ils ont un grand avantage, qui est de se servir des pieds comme des mains. Ils sont de mauvais dessinateurs, mais bons coloristes, et n'emploient que le jus d'herbes, ainsi que l'expression des racines dans leurs teintures, au lieu de métaux.

Les Indiens aiment la poésie. Leurs fables sont célèbres. Ils connoissent peu l'histoire, encore moins la physique. Comme les savans des autres nations, des leurs ont une métaphysique, veulent aussi deviner l'origine des choses, et se perdeut de même dans cette recherche. Leurs sciences favorites, les plus profitables à ceux qui les cultivent, sont l'astrologie et la médecine : l'astrologie qui devine et prédit. Leurs astronomes connoissent assez bien le ciel, et savent calculer les éclipses. Le peuple est prodigieusement effrayé de ces phénomènes naturels. Il faut que les médecins, quand ils sont appelés, devinent la maladie, comme le maréchal chez nous est obligé de deviner celle du cheval. Ils en nomment une. Heureux le malade s'ils renés. Ce sont et metteurs imitateurs. le leur voir eu d'outils, age, qui est des mains. eurs, mais ient que le ression des

, au lieu de

esie. Leurs oissent peu a physique. res nations, que, veulent loses, et se e recherche. s plus profiit, sont l'astrologie qui nomes con-, et savent ple est prophénomènes cins, quand la maladie, us est obligé Ils en nomde s'ils rencontrent bien. Ils ont une habiletésingulière dans la connoissance du pouls, ils n'ont aucune connoissance en anator ie. Ils commandent peu la saignée, et prescrivent ordinairement les bouil-

lons gras, méthode qui réussit.

Leurs géographes enseignent que la terre est plate et triangulaire. Ils l'enveloppent de sept mers de lait, de sucre, de beurre, qui chez eux est liquide, de vin; mais ils n'expliquent pas comment toutes ces bonnes choses influent si peu sur notre atmosphère. Leurs écrits moraux sont en grande nombre et excellens. Ils ont des livres sacrés dont ils sont une étude particulière. Bénarès, ville considérable située sur le Gange , dans un pays très-beau et très-riche, est comme l'école générale, et l'Athènes de l'Inde. Il n'y a point de colléges , ni de classes comme en Europe. Suivant lacoutume des anciens, les maîtres sont dispersés dans la ville, ont chacun cinq ou six disciples, rarement plus de six qu'ils instruisent en se promenant dans les beaux jardins des faubourgs, où les possesseurs se font plaisir et honneur de les recevoir.

Les Banians se marient à six on sept ans, au plus tard à quinze ou seize. Il n'y a que dans cette cérémonie qu'ils laissent paroître leur opulence, qu'ils cachent ordinairement avec tant desoin. Elle se pratique devantle Bramine, qui fait des vœux et donne sa bénédiction. C'est aussi le prêtre qui donne le nom aux nouveaux nés. Il fait une remarque à ceux de sa caste, comme pour les aggréger à sa hiérarchie. Ceux qui ont le moyen font brûler les morts. Les femmes des grands attachent un point d'honneur à se brûler avec leurs mais. Tout ce qu'ont pu obtenir les gouverneurs mahométans, pour tâcher d'abolir cette cruelle coutume, c'est que la permission en soit demandée. Alors ils tachent par les délais de ralentir l'empressement de ces malheureuses veuves; mais il ne se passe point d'année qu'on ne voie des exemples de cet usage harbare.

Parsis

Les Parsis sont une colonie des anciens adorateurs du seu, venus de Perse, leur patrie, lorsque les Arabes s'en emparèrent vers le milieu du septième siècle. Cherchant à se dérober à la persécution des Mahométans, ils s'embarquèrent sur sept vaisseaux, et abordèrent dans le golphe de Cambaie, où ils se sont établis et multipliés. C'est un peuple doux qui aime l'agriculture et s'y applique. Ce sont eux qui sont les plus belles et les plus riches étosses; vêtus

ce, qu'ils nt desoin. mine, qui nédiction. ne le nom remarque our les agqui ont le es femmes d'honneur . Tout ce neurs mapolir cette permission achent par ssement de ais il ne se e voie des re.

nie des ans de Perse, es s'en emtième sièà la perséembarquèbordèrent, où ils se st un peue et s'y apnt les plus l'es; vêtus

comme les gens du pays, ils ne se distinguent que par une longue harbe, et sont indifférens sur toute espèce de nourriture. Leur animal privilégié est le coq, qu'ils vénèrent, et qu'ils immolent au soleil; mais l'objet perpétuel de leur culte est le feu. Ils l'entretiennent dans leurs temples avec autant de soin et de sollicitude, qu'en avoient autrefois les vestales. Jamais ils n'y jettent rien qui puisse le souiller, comme des insectes, des balayures, et autres choses semblables. Ils frémiroient s'ils voyoient cracher dessus, ou jeter de l'eau. Il faut qu'il s'éteigne de lui-même. Loin de s'opposer aux progrès d'un incendie, ils y apportent tout ce qui peut l'augmenter, meubles, habits. C'est une bénédiction pour celui à qui cela arrive. Le mariage et les autres actions de la vie, sont sanctifiés par les prêtres. Ils n'enterrent point les morts, les brûlent encore moins, mais ils les laissent pourrir en plein air, dans des enclos prépares exprès. Les Parsis sont dépositaires des livres de Zoroastre, leur grand législateur, qui a consigné dans ses écrits, les rites minutieux de leur religion, et les formules de prières qui doivent accompagner toutes les actions.

La grande chaleur rend les ombrages Contumes générales.

précieux aux Indiens, qui les introduisent jusque dans les villes, lesquelles de loin ressemblent à des forêts. Tout ce qu'on a pu imaginer est employé pour procurer de la fraîcheur; dans les maisons, expositions aérées, souterrains, eaux saillantes. Ils aiment la musique, sur-tout celle qui est bruyante. Dans le pays même, croissent les plantes propres à guérir leurs maladies indigènes. L'habitude a aussi donné aux docteurs des méthodes curatives, qui réussissent. Dans les cantons les plus chauds, on est dans une langeur et une foiblesse qui pourroient passer pour une maladie. Mais la vie se prolonge jusqu'à une extrême vieillesse dans cet état. Ils n'ont que des espèces de clepsydre et d'autres moyens très-imparfaits pour mesurer le temps. Les villes ne sont composées que de trèspetites maisons. Celles des seigneurs même, ne sont que des cabanes dans un vaste enclos. Le luxe ne brille que dans des pavillons extérieurs, où ils fument, prennent le café, s'entretiennent et passent tout le jour, pendant que les femmess'amusent entr'elles dans l'intérieur. Le commerce est actif, beaucoup plus par terre que par mer. On voyage assez sûrement presque partout, mais pas commodément, parce qu'il faut porter

avec soit les nécessités et les aisances de la vie; c'est pourquoi on préfère d'aller en caravanes, où on s'aide les uns les autres.

Cour du Grand Me-gol,

Le grand Mogol tient sa cour à Delhi, sa capitale. Il a toujours autour de lui, gol, dans la citadelle, qui équivaut à une très-grande ville, une garde de cinquante mille hommes de cavalerie. L'infanterie est immense. Cette armée est commandée par des rajahs, des Omrhas, qui aménent à tour de rôle, des troupes de leurs provinces, seulement pour six mois. La garde personnelle de l'empereur est composée de femmes Arabes très-exercées, qui ne sortent pas du sérail. On trouve entre elles tous les grades qui sont entre les hommes. De même, il y a un conseil de femmes expérimentées, qui correspondent avec les ministres, vice-rois, gouverneurs, et portent le titre de leur emploi et de leur province; de sorte qu'on doit les regarder comme tenant le gouvernail et les pilotes de l'empire. A la vérité, toutes les semaines, sans jamais y manquer, l'empereur assiste à l'extérieur, au conseil d'état; mais ce qui s'y règle, n'a de force qu'autant qu'il est ratifié dans l'intérieur. Le crédit, la puissance du ministre, du commandant ou autre, la continuation

quelles de .Tout ce oloyé pour is les maiouterrains, musique, te. Dans le tes propres enes. L'haocteurs des issent.Dans on est dans e qui pourdie. Mais la ne extrême ont que des tres moyens er le temps. que de trèss seigneurs mes dans un le que dans ils fument, ment et pasque les fems l'intérieur. ancoup plus oyage assez , mais pas l faut porter

introdui-

dans sa dignité et son emploi, dépend de sa bonne intelligence avec la dame à laquelle il correspond. Cette correspondance s'entretient par écrit, et par le moyen des eunuques. L'empereur se pique d'une justice exacte. Tous les jours, à moins de maladie, il recoit les requêtes, assis sur son trône, et tous les jours il s'impose l'obligation de rendre lui-même la justice à dix pauvres. Rien de mieux réglé que le gouvernement intérieur de son palais. Entre dus de dix mille femmes et autant d'eunuques, règne un ordresi admirable qu'il est rare qu'il y ait des querelles; mais aussi chacun y a en abondance le nécessaire et le superflus : les sultanes, les favorites et les princesses, avec une profusion et une magnificence au-dessus de l'imagination. Au reste, il ne transpire rien de ce qui se passe dans ce lien, où tous les plaisirs, toutes les jouissances, tous les délices se reunissent pour la satisfaction d'un seul homme.

n

n

ľ

il

co

 $\mathbf{m}\epsilon$ 

exa

que

ton

ďo

cul

Tur

dan

Forces et

Outre l'armée de Delhi, il y en a toujours une aussi considérable à Agra, l'autre capitale. De plus, le moindre village a deux cavaliers et six fantassins, qui sont comme les espions du gouvernement, auquel ils doivent rendre compte de ce qui se passe. Toutes les , dépend la dame à orresponet par le pereur se s les jours, oit les reet tous les de rendre vres. Rien nement inlus de dix eunuques, u'il est rare anssi chacessaire et favorites et sion et une nagination. n de ce qui us les plailous les désatisfaction

y en a toule à Agra, le moindre (fantassius, du gouverent rendre Toutes les villes ont des garnisons. Enfin, les Rajhas, qui sont des souverains particuliers, comme fondataires de l'empire, ont touiburs de nombreuses troupes prêtes à marcher. If y en a un quise dit descendant de Porus. Il a habituellement sur pied cinquante mille chevaux et deux cent mille hommes d'infanterie. Le Mogol entretient einq cents éléphans. Ses ar enaux contienuent une quantité immense d'armes. Il trouve les sommes nécessaires à toutes ces dépenses, dans l'héritage de tous les gens à sa solde , grands et petits, qui lui appartient ; dans la fertilité des terres de l'Indostan, dou**t** il est propriétaire, et dont les cultivateurs ne sont que les fermiers; enfin, dans les douanes, et les impôts sur le commerce : ces branches réunies forment un revenu énorme.

Si l'on en croit un voyageur, qui a examiné de près le commerce de l'empire, tout l'argent du Mexique, tout l'or du l'éron, après avoir circulé quelque temps en Europe et en Asie, vient tomber enfin dans l'empire du Mogol, d'où il ne sort jamais. Telle est sa circulation. Une partie se transporte en Turquie pour les marchandises qu'on en tire. De la Turquie, l'argent passe dans la Perse par Smirne, pour les

soies qu'on y va prendre; de la Perse il entre dans l'Indostan, par le commerce de Moka, de Babel-Mandel, de Basra et de Bender Abassi. D'ailleurs, il en vient immédiatement d'Europe aux Indes, sur-tout par le canal des Hollandais. Presque tout l'argent qu'ils tirent du Japon, entre dans les états du Mogol. Il est vrai que l'Indostan, tout fertile qu'il est, tire quelques denrées des autres pays, comme du cuivre du Japon, de l'étain d'Angleterre, de la canelle, des muscades, des éléphans de l'île de Ceylan, des chevaux d'Arabie, de Perse et de Tartarie; mais d'ordinaire, les négocians se pay mon marchandises. Ainsi, la plus grande partie de l'or et de l'argent de l'univers, trouve mille voies pour entrer dans l'Indostan, et n'a presqu'aucune issue pour en sortir. Il reflue par les impositions, dans le trésor de l'empereur, d'où il ne sort jamais avec la même proportion qu'il y entre, quelques soient les dépenses de sa cour et de ses armées. Lui seul a dans ses états une mine de diamans, dont les plus beaux et les plus gros lui appartiennent.

rd

q

0

le

aı

pr

tr:

ot

le

jo

sei

tée

n'e

pai

Rien de plus uniforme que l'exercice de la justice : les vice-rois, les gouverneurs, les chess de simples bour-

Justice, police.

e la Perse ar le com-Mandel, de D'ailleurs, d'Europe canal des rgent qu'ils ns les états 'Indostan, elques dendu cuivre leterre, de les éléphans vaux d'Ara-; mais d'or-· it en marande partie vers, trouve sl'Indostan, our en soritions, dans ù il ne sort tion qu'il y s dépenses Lui seul a e diamans, lus gros lui

que l'exere-rois , les mples bour-

gades, font précisément dans leur département, ce que l'empereur fait à Agra et à Delhi. Eux seuls rendent la justice. Il est vrai qu'il y a dans chaque ville un Kotual, espèce d'officier civil, pour juger certaines causes compliquées; mais il dépend des parties de porter leurs affaires à son tribunal ou non. Cet officier est chargé de la police, d'empêcher l'ivrognerie, de supprimer les cabarets et les lieux de débauches, de poursuivre les voleurs; et afin d'exciter son attention et son zèle, on le rend responsable des vols. Il est obligé de rendre compte à l'empereur ou à son représentant des désordres domestiques. Il exerce à cet égard une espèce d'inquisition par ses espions, pris entre les ouvriers qui féquentent les maisons, les valets, les esclaves et autres. Il a aussi à ses ordres des soldats pour réprimer les violences. Chacun dans les tribunaux, ou devant le gouverneur, plaide sa cause; on examine les pièces, ou on entend les témoins, sur-le-champ le jugement est rendu, presque toujours aussi équitable que prompt. Les sentences de mort sont toutes présentées au tribunal de l'empereur : aucune n'est exécutée qu'elle n'ait été ratifiée par lui-même à trois jours différens.

Babor , 1er sultan 1498

L'empire des Mogols, dans l'Inde, commença à la fin du quinzième siècle, par un petit-fils de Tamerlan, nommé Babor. Chassé par les Usbeks de la Bukharie, où il regnoit, il se jeta sur l'Inde, alors gouvernée par les descendans de Jengis Kan, détrôna le sultan Ibrahim qui régnoit, se mit à sa place, qu'il occupa avec gloire trentedeux ans, et le laissa à Homajún, son fils.

Homajûn , 2e. suitan. 1550.

Ce prince éprouva les vissicitudes de la fortune. D'abord il eut de grands succès contre les Patans, ou Alghans, auxquels son père avoit arraché le sceptre de l'Indostan; mais il le perdit par un revers encore plus grand, sa famille même se tourna contre lui, et il fut réduit à luir en Perse, peu accompagné. Shah Thamasple recut bien. Homajún laissa échapper une réflexion qui pensa lui coûter la vie. Le roi de Ferse avoit chargé Bayram, son propre frère, de la réception de son hôte, et même de le servir à table. Le Mogol se voyant si bien traité, eut l'imprudence de dire: « Le roi de Perse fait bien d'apprena dre ainsi à son frère à obéir; pour « moi, qui ai comblé les miens d'hon-« neurs et de biens, je n'ai pas eu de

CO

les

se

no

11

éle

Sé.

gea

ns l'Inde, me siècle, , nommé de la Bue jeta sur es descen-

se mit à sa bire trentegajûn, son

na le sul-

icitudes de de grands Afghans, ché le scepperdit par , sa famille et il fut récompagné. en. Homaeffesion qui oi de Perse ropre frère, , et même ol se voyant ice de dire: d'apprenbéir; pour iens d'honpas eu de « plus grands ennemis dans mes dis-« grâces ».

Bayram, extrêmement offensé de ce discours, inspira à son frère des défiances contre le fugitif. Elles auroient eu des suites fâcheuses pour lui, sans les prières de Begûm sultana, sœur du roi, qui sollicita en sa faveur. Son imprudence même lui fut utile, en ce que Thamasp, pour se débarrasser des troubles que la présence du Mogol excitoit dans sa cour, lui donna des tronpes et tout ce qui lui étoit nécessaire pour retourner dans l'Indostan. Homa*jûn* le reconquit en grande partie, et rentra dans sa capitale. Il n'y avoit que trois mois qu'il y goûtoit le fruit de ses victoires, à l'àge de quarante-neuf ans, il pouvoit se promettre encore de la jouissance, lorsqu'il mourut d'accident dans la vingt-sixième année d'un règne fort traversé.

Akbar, son fils, fut en guerre presque Akbar. 32. continuelle avec les Patans. Quand il sultan. 1556. les eut soumis, Sélim, un de ses enfans, se révolta. Il lui en opposa un autre, nommé Daniel, qui vainquit son frère. Il paroît que ces princes avoient été mal élevés, et qu'ils étoient mal environnés. Sélim fut obligé de se rendre. La vengeance du père tomba sur les indignes

favoris qui avoient perverti son fils. L'empereur les fit fouler aux pieds des éléphans. Daniel, après sa victoire, mouret de débauche. Sélim se révolta de nouveau: s'étant rendu aux remontrances de son père, il obtint encore grâce. Cependant le père ne le laissa pas absolument impuni. Il le corrigea de sa main, par des coups sur le visage, et le tint renfermé dans son palais; néanmoins il lui pardonna encore; mais peu après cette réconciliation, Akbar ent dessein de se défaire de Gaja, un des seigneurs qui avoient appuyé la rebellion de son fils, et qui s'échappoit en discours inconsidérés. Il ordonna de préparer deux pillules de même grosseur, dont on empoisonneroit l'une pour la donner à Gaja, pendant, qu'afin de lui ôter tout soupçon, il prendroit l'autre. Malheureusement, à force de ballotter ces pillules dans ses mains, l'enpereur se trompa, et avala la mauvaise. Malgré les antidotes qu'il prit sur-lechamp, il en mourut âgé de soixantetrois ans, après quarante-neuf ans de règne.

q

pa il

en

VO:

SOI

pai

sir

qu

tac

gar

ver

roit

s'en

que

Jéhan Ghir, 4e. sultan. 1614.

Les grands de l'empire, peut-être pour punir Sélim de sa révolte, vou-lurent mettre sur le trône Kosrou, son fils, après la mort d'Akbar; mais le

son fils. pieds des victoire, e révolta remont encore e le laissa e corrigea le visage, n palais; core; mais n, Akbar Gaja, un onyé la rehappoit en rdonna de ême groseroit l'une dant, qu'al prendroit à force de mains,l'emmauvaise. prit sur-lee soixanteuf ans de

> peut-être olte, vouosrou, son r; mais le

père, qui avoit pris le nom de Jehan Ghir, l'emporta Kosrou eut de la peine à oublier qu'il avoit presque tenu la couronne. Son père ne l'oublioit pas non plus. Cette réminiscence mit entre eux une froideur qui aboutit à une rupture. Le fils leva des troupes, et succomba. Jehan Ghir le condamna à perdre la vue; mais il ne fit pas exécuter sa sentence. Il se contenta de tenir Kosrou prisonnier auprès de lui. Cet empereur entreprit de soumettre quelques Rajahs; mais comme il ne vouloit pas que la guerre sît tort à ses plaisirs, il eut l'imprudence de confier ses troupes à un autre de ses fils, nommé Shah Jéhan.

Les victoires de ce jeune prince lui ensièrent le cœur, elles lui sirent entrevoir la possibilité d'usurper le trône sur son père, qui, depuis qu'il y étoit assis, paroissoit ne plus songer qu'à ses plaisirs. Mais Kosrou, son frère, aîné, quoique vivant en disgrâce, étoit un obstacle. Shah Jehan s'en sit consier la garde, et le sit mourir. Levant ensuite le masque, il conçut le dessein d'enlever le trésor de son père, dont il se seroit servi pour lui saire la guerre. Peu s'en sallut qu'il ne réussit; il eut même quelques momens son père entre les

mains, mais il lui échappa. A ce fils rebelle, Jehan Ghir en opposa un autre nommé Parweis; les deux frères en viorent aux mains. Shah Jehan fut battu. Il s'enfuit, reparut, se sontint tantôt dans une province, tantôt dans une autre.

Pendant ces événemens, il y ent à la cour une surprise, qui pouvoit faire un grand changement dans l'état. Un chef de Raspûtes, nommé Mohabet Kan. avoit été calomnié auprès de l'empereur, et se vovoit en butte à une faction puissante, dont l'impératrice étoit l'ame. Cette princesse, nommée Meher Méja, parfaitement belle, autant distinguée par son esprit que par ses grâces, avoit inspiré, quoique veuve, une telle passion à l'empereur, qu'il l'avoit épousée, et mise au-dessus des autres femmes. On ne sait comment Mohabet avoit pu lui déplaire; mais elle avoit juré sa perte. Il venoit se justificr, suivi senlement de cinq mille Raspûtes, nombre qui n'excédoit pas la garde ordinaire de ces seigneurs. A l'instigation de Meher Méja, l'empereur lui envoie ordre de laisser ses troupes en arrière, et de paroître à la cour suivi de ses seuls domestiques. Mohabet; convainen des manyaises intentions qu'on avoit contre

C

êt

se

to

qu ral

Su

ses

pas Por

Mo

ren

ses

any

A ce fils resa un autre x frères en Jehan fut , se sontint tantôt dans

il y eut à la voit faire un at. Un chef habet Kan, de l'empee à une facratrice étoit ımée *Meher* antant disir ses grâces, e, une telle l'avoit époutres femmes. habet avoit avoit juré sa , suivi senletes, nombre de ordinaire ation de Meenvoie ordre rrière, et de ses sculs donvainen des

ayoit contre

lui, avance avec son escorte, jusqu'au bord d'une rivière qui le séparoit de l'empereur. Pendant qu'il attendoit l'issue de nouvelles instances qu'il avoit faites, pour n'être pas condamné sans être entendu, on profite du sommeil de l'empereur, quarante mille chevaux passent la rivière, et sondent sur la petile troupe de Mohabet.

La valeur supplée au nombre. Les Raspûtes se défendent en désespérés, tuent une partie des assaillans, repoussent l'autre dans la rivière. Le général, profitant de son avantage, la passe avec les fuyards, surprend Jehan Ghir encore endormi dans sa tente, et fait toute la cour prisonnière. Le vainqueur, peutêtre surpris d'une si brusque victoire, se conduisit plus en sujet qu'en ennemi. L'empereur entre ses mains conserva toute son autorité, seulement avec quelque déférence pour Mohabet. Ce général n'eut même pas la précaution de s'assurer de l'impératrice, et de surveiller ses démarches. Elle eut l'adresse de faire passer aux plus prochains gouverneurs l'ordre de venir au secours de son mari. Mohabet se trouva investi, trop heureux qu'on voulût bien le relâcher avec ses Raspûtes. Il les mena à Shah Gehan auprès duquel il se retira. Jehan Jhir

survécut peu à cet évènement. Il mourut àgé de cinquante-huit ans, après vingtdeux de regno, laissant la réputation d'un prince foible, gouverné par ses courtisans et par sa femme.

Shah Jéhan , 50. sultan. 1627.

On a déjà vu deux empereurs, après avoir fait la guerre à leur père, éprouver le même traitement de la part de leurs fils. Shah Jehan sera le troisième. Comme il étoit absent lorsque Jehan Ghir mourut, la reine entreprit de mettre Shahriyar, son gendre, sur le trône; mais la faction contraire se rendit plus forte, et lui donna des gardes. En même temps, afin de traverser les prétentions de Shahriyar, elle proclama Bolakhi, jeune frère de Shah Je han, en attendant que celui-ci fût arrivé. Le jeune prince ne se prêta qu'à regret à cette cérémonie; il prévoyoit sans doute le sort qui le menaçoit. En effet, Shah Jehan, le tenant entre ses mains, ne l'épargna pas plus que les fils de défunt son frère Perweis. Il les fit tous mourir, afin d'écarter toute inquiétude. Cependant il n'en fut pas débarrassé pour cela. Il se présenta deux fanx Bolakhis qu'il fallut combattre. Il soumit aussi tous ceux qui pouvoient lui porter ombrage dans sen royaume, se rendit formidable aux rajahs et autres princes capables de for-

gr

pe le mourut es vingtputation par ses

rs, après éprouver de leurs troisième. ue Jehan rit de metir le trône ; endit plus . En même prétentions a Bolakhi, enattendant enne prince tte cérémoe le sort qui h Jehan, le 'épargna pas n frère Perasin d'écarndant il n'en . Il se préqu'il fallut ous ceux qui age dans son able aux raables de sormer quelques entreprises, et se trouva assez tranquille et assez puissant pour déclarer la guerre aux Portugais qui s'étoient introduits dans l'Indostan, et pour prendre leur principale forteresse, premier exploit des Indiens contre les Eu-

ropéens.

Akbar avoit transporté la cour de Delhi à Agra : Jehan Ghir de Delhi à Lahor. Shah Jehan se fit une nouvelle capitale qu'il nomma Jehan Abad. Il y bâtit un magnifique palais, orné de superbes jardins, et accompagné de tout ce qui peut rendre un séjour délicienx. Il y oublia les inclinations guerrières de sa jeunesse, pour se livrer uniquement à la volupté, au point que dans une circonstance pressante, il fallut user de ruse pour l'arracher à ses plaisirs. Un rajah avoit pris les armes, et faisoit de grands progrès. Le conseil jugea qu'il étoit important que l'empereur marchât contre lui Mais comment lui faire abandonner ses délices? Les astrologues proponcèrent que le séjour de la capitale seroit fatal pendant un mois, à celui qui y tiendroit le premier rang. L'empereur en sortit aussitôt, et en donna le gouvernement au Kotual. Il se mit à la tête de son armée, et revint promptement après quelques succès peu déciKLEIUM UNITEROIT

sifs. Il trouva le Kotual mort, et s'applaudit beaucoup d'avoir ajouté foi à la prédiction des astrologues, qui, pour n'être pas pris en défaut, avoient eu soin d'empoisonner le malheureux gouverneur.

Shah Jehan avoit une passion effrénée pour les femmes. Il ne se contentoit pas de celles que renfermoit son harem, il y faisoit venir celles des plus grands seigneurs. La mulignité s'exerçoit sur les visites trop fréquentes de ces dames au sérail, dont l'empereur avoit relaché la sévère étiquette. Les maris en prirent ombrage. Les fakirs déclamèrent. Le peuple s'accoutuma à mépriser un prince qui se laissoit insulter en face par les grands, dont il croyoit devoir souffrir les libertés, en dédommagement de celles qu'il s'accordoit lui-même à feur préjudice; mais quelque plongé qu'il fût dans les plaisirs, il ne negligea jamais de rendre justice. Il fut comme le Salomon des Mogols, et sa mémoire, à cet égard, est encore en vénération. Ce soin, digne d'un roi, le sontint quelque temps dans l'opinion des peuples, et il auroit pu, malgré ses défauts, régner tranquillement, sans les troubles de sa cour, occasionnés par sa mollesse à l'é, et s'apé foi à la ui, pour oient eu reux gou-

ion effrée contenoit son hades plus té s'exerntes de ces creur avoit s maris en clamèrent. épriser un en face par evoir sonfagement de eme à leur ongé qu'il régligea jat comme le memoire, à ération. Ce mint quelpeuples, et uts, régner ubles de sa llesse à l'égard de ses enfans, et par l'ambition

qui mit la division entre eux.

Il avoit quatre fils et deux filles, tous d'un âge mûr. L'aîné, nommé *Dara She*kour, c'est-à-dire, magmfique comme Darius, étoit galant, spirituel, trop prévenu en faveur de sa capacité, peu religieux, sujet à des emportemens, dans lesquels il ne ménageoit pas les plus grands seigneurs qui étoient sensibles à ses vivacités, quoiqu'elles ne fussent que passagères. Sultan Sujah, le second, étoit à peu près du même caractère que son aîné, mais plus secret; montroit plus d'égards aux courtisans, cepeudant n'obtenoit pas leur asuitié, parce qu'il étoit trop souvent et trop long-temps enfermé avec ses femmes. Aureng Zeb n'avoit pas l'amabilité des deux antres ; il étoit sérieux et mélancolique, discret et dissimulé. Il fit long-temps profession apparente d'être fakir, afin d'ôter tout soupçon qu'il prétendît à la couronne. Morad Buknsh, le quatrième, ne songeoit qu'à se réjouir, passoit son temps à boire, à chasser, étoit civil, libéral, très-brave, franc, ouvert, méprisoit les intrigues, se vantoit tout haut de n'avoir d'espérance que dans son bras et son épéc.

L'aînce des deux filles, Ara Begum,

l'ornement du monde, étoit très-belle, et avoit beaucoup d'esprit. Son père l'aimoit passionnément. Le bruit couroit que sa tendresse alloit jusqu'au crime, parce qu'on lui entendoit quelquefois citer avec une maligne application, cette décision des docteurs mahométans: « Qu'il est bien permis à un homme de « manger du fruit de l'arbre qu'il a « plante». Cependant il lui souffroit un favori, musicien du palais, qu'il combla de bienfaits; mais il en empoisonna lui-même un autre, qu'apparemment elle avoit choisi sans son aveu, et l'ayant surprise une autre fois avec un troisième qu'elle sit cacher précipitamment dans sa baignoire; sous prétexte qu'il la trouvoit trop négligée, et qu'elle avoit besoin de bain, son père commanda qu'on mît le feu sous la chaudière, et ne partit que quand les cunuques lui firent signe que le misérable étoit mort. Pour toute antre chose, elle avoit un empire souverain sur son père. Il avoit en cette princesse une entière confiance, et se reposoit sur elle du soin de sa sûreté, et de la police du sérail. Ara Begum étoit fort attachée à son frère Dara. Roshenara Begum, princesse lumineuse, n'étoit ni aussi belle, ni aussi spirituelle que sa sœur, mais elle n'étoit pas moins res-Irelle. ipère l'ait couroit ili crime, ielijuefois ion, cette ométans: iomme de e qu'il a ouffroit un m'il comnpoisonna aremment , et l'ayant n troisième ment dans u'il la troue avoit beinda qu'on et ne par-lui firent nort. Pour un empire it en cette nce, et se a sûreté, et egum étoit ra. Rosheımineuse, spirituelle

pas moins

enjouée, et n'aimoit pas moins le plaisir. Elle s'attacha entièrement à Aureng Zeb.

Par la mauvaise politique qui avoit causé tant d'embarras à Jehan Ghir, Shah Jehan donna à ses fils en gouvernement, des provinces qui valoient des royaumes. A Sujah, le Bengale, à Aureng Zeb, le Décan, à Morab, le Guzarat. Dara, l'aîné, à qui la couronne paroissoit destinée, n'eut que deux petits gouvernemens voisins, afin qu'il ne s'éloignat pas de la cour. Son père permettoit déjà qu'il y donnât des ordres; mais ensuite il en fut jaloux, et prêta l'oreille aux propositions d'Areng Zeb, qui lui fit conseiller par l'émir Jemla, son général, d'avoir une forte armée toujours prête, de la lui confier sous prétexte d'une guerre nécessaire contre les rois de Golconde et de Visapour. Dara eut beaucoup de peine à consentir à cette mesure, qui tendoit à rendre Aureng Zeb très-puissant, sans doute à son préjudice.

Toutes les intrigues étoient encore sourdes; mais une maladie très-dangereuse, survenue à l'empereur, les développa. Les princes armèrent. Selon la coutume de ce pays, il s'agissoit du trône ou de la vie. La conduite d'Aureng Zeb, THE PORT OF

dans cette occasion, est un modèle pour les ambitieux qui ne se font scrupule de rien. Incapable de résister seul à ses autres frères, il tente le plus jeune, par conséquent le plus facile à séduire. L'hypocrite écrit à Morab: « Dara est un « kafer, un idolâtre; Sujah, un raferi, « un héretique; moi, un fakir. Il n'y a « que vous qui puissiez prétendre à la « couronne. Si yous voulez me promet-« tre sculement qu'après votre avéne-« ment à l'empire, yous me laisserez « vivre tranquillement dans quelque « coin de vos états, pour y prier Dieu « le reste de mes jours, je suis prêt à me « joindre à vous avec mes troupes, et « vous aider à vous mettre en possession « du trône ». En même temps il lui envoie une petite somme d'argent, comme arrhe de sa bonne volonté. Ces troupes qu'il lui offroit, n'étoient pas à mépriser. Il les avoit rendues considérables par une autre ruse. L'émir Jemla, de qui dépendoit un corps formidable de Raspûtes, n'osoit se déclarer, parce que, suivant l'usage, sa femme et ses enfans étoient gardés à la cour en qualité d'otages ; et qu'en ce cassa famille pouvoit être en danger. Aureng Zeb lui propose de permettre qu'on se saisisse de sa personne, et qu'il le retienne comme pridèle pour rupule de il à ses auenne, par uire. L'hyara est un un raferi, ir. Il n'y a endre à la ne promettre avéneie laisserez s quelque prier Dieu s prêt à me roupes, et possession os il lui ennt, comme les troupes s à mépriérables par de qui dée de Rasarce que, ses enfans alité d'otaouvoit être ropose de de sa peromme pri-

sonnier, pour écarter tout soupçon d'intelligence avec lui; que le croyant captif,
l'empereur se gardera bien de faire du
mal à sa famille qu'il tient en dépôt.
L'émir y consent. On l'arrête, et on le
resserre dans une chambre. Ses troupes
s'alarment, mais comme ce n'étoit qu'un
artifice, leur inquiétude est bientôt appaisée. Aureng Zeb se met en marche
avec elles et celles de son gouvernement,
pour joindre Morab, publiant qu'il est
appelé par son père, pour le délivrer de
la tyrannie des deux aînés.

Il y avoit bien quelque vérité dans cette proclamation. Shah Jehan, pressé avec une importunité impérieuse par son sils aîné, d'ordonner aux autres de mettre bas les armes, en prince soible, se ménageoit entre eux, et n'étoit pas saché qu'ils se tinssent tous en échec, afin d'être le maître, dans le besoin, de réprimer l'un par l'autre. Le plus dangereux en apparence, n'étoit dans le moment ni Aureng Zeb, ni Morab, encore assez éloignés, c'étoit Sajah qui arrivoit avec une grande armée. L'empereur fut obligé de confier toutes ses forces à Dara, qui mit à la tête Salomon, son fils, jeune homme plein de mérite. Il n'ent pas plutôt dispersé l'armée de son oncle, et mis lui-même en

faite, qu'il revint sur ses pas pour s'opposer à Aureng Zeb et Morab, qui approchoient. Quand les armées furent en présence, les plus prudens des conseillers de Dara l'exhortèrent à ne point risquer une bataille, et à tenter plutôt un accommodement. Shah Jehad, tout malade qu'il étoit, offrit de se faire porter dans le camp de ses deux fils, et d'essayer de les concilier tous, Dara ne voulut point entendre une pareille proposition. La bataille se donna. Un événement de néant, comme dit un historien, décida de la victoiré et de l'empire.

Malgré la grande valeur des Raspûtes d'Aureng Zeb, le nombre des troupes de Dara devoit l'emporter. Il comptoit dans son armée plus de cent mille chevaux, cinq cents éléphans, et l'infanterie à proportion. Le désordre après une vive résistance, s'étoit mis dans l'aîle que commandoit Aureng Zeb Morab, blessé sur son éléphant en voulant couvrir de son bouclier son fils agé de sept ans, qu'il avoit auprès de lui; contenois. à peine la sienne. Tout s'ébranloit, et étoit prêt à fuir. «Camarades, s'écrie a Aureng Zeb, quelle ressource trou-« verez-vous dans la fuite»? Il proteste qu'il ne se laissera pas entraîner, et pour

furent en es conseilne point ter plutôt chad, tout el se faire eux fils, et en eux fils et en eux fils et en et de l'em-

es Raspûtes
des troupes
des troupes
ll comptoit
mille cheet l'infantee après une
dans l'aîle
eb Morab,
bulant couagé de sept
l'contenoit
pranloit, et
des, s'écrie
purce troull proteste
lev, et pour

confirmer sa parole, il ordonne qu'on mette des chaînes aux pieds de son éléphant. Ses soldats jurent de ne le point abandonner. Il tient ferme. Pendant que Dara combattoit avec la même ardeur, il s'élève autour de lui des cris de victoire. Un de ses généraux, qu'on croit avoir été gagné, vient lui dire: « Salut et gloire à votre majesté : des-« cendez promptement de votre élé-« phant, montez à cheval. Que reste-t-il « à faire, sinon de poursuivre ces « fuyards »? Dara suit ce perfide conseil; mais ses troupes, qui avoient toujours les yeux sur lui, ne le voyant plus sur son éléphant, croyent qu'il a été tué. En moins d'un quart-d'heure, toute l'armée se débande. Ainsi Aureng Zeb, pour avoir tenu quelques minutes sur un éléphant, se voit la couronne de l'Indostan sur la tête, et Dara, pour en être descendu un moment trop tôt, se voit précipité du trône.

Il est rare qu'une faute n'en entraîne pas une autre. Dara, avec les débris de son armée, pouvoit en former une formidable, et désendre Agra qu'Aureng Zeb n'auroit pas osé attaquer. C'étoit l'avis de son père qui le lui insinua; mais il préféra de s'éloigner avec Salomon, son fils, pour assembler plus tran-

quillement de nouvelle forces. Aureng, Zeb ne perdit pas un moment, et se présenta devant la capitale. Alors commencèrent des ambassades entre le père et le fils. Invitation de la part du premier à venir embrasser son père, qui n'a cessé d'avoir une véritable estime et une sincère affection pour ce cher fils, qu'il a toujours cru plus digne du trône que Dara. Remercimens du fils, protestations de respect et de déférence. Mais ses affaires ne lui permettent pas de se ranger pour le moment à un devoir si flatteur; il étoit averti par Roshenara Begum, sa sœur cadette, que s'il entroit au sérail, il pourroit bien ne pas sortir sain et sauf des mains de la garde armée des femmes arabes. Après quelques jours de delai, il envoye sultan Mahmud, son fils, jeune prince hardi et entreprenant, qu'il charge de ce qu'il n'oseroit faire lui-même, par respect pour son père. Sans égard aux offres de son grand-père, qui lui promettoit le trône, s'il vouloit se joindre à lui, Mahmud prend toutes les clefs de la forteresse, mure les portes, grille les fenêtres, et constitue Shah Jehan prisonnier dans son palais. Aureng Zeb lui écrit en même temps un petit billet par lequel il se plaint de sa partialité pour

te

qu

ro

se

ce

fré

le

lop

vii

an

to

il

Aureng , et se rs come le père du preère, qui estime et her fils, du trône ils, proésérence. tent pas à un depar Rosette, que t bien ne ains de la es. Après oye sultan, nce hardi le ce qu'il r respect offres de nettoit le ui , Mahla fortefenêtres, risonnier lui écrit et par lelité pour

Dara; lui dit que c'est Dara qui l'emprisonne; que pour lui il est toujours plein d'une tendresse vraiment filiale.

« Pardonnez-moi, lui disoit-il, en fi« nissant, ne vous impatientez pas; dès
« que j'aurai mis Dara hors d'état
« d'exécuter ses mauvais desseins, je
« viendrai moi-même vous ouvrir les

« portes ».

Sûr du côté de son père pour être seul maître, il lui manquoit de se délivrer de Morab. Selon la franchise de son caractère, ce jeune prince s'étoit livré à lui sans réserve. On ne peut douter qu'Aureng Zeb ne dût à son courage presque toutes ses victoires. Tant que le tartuffe eut besoin de lui, il n'y avoit pas de déférence qu'il ne lui marquât. Jamais il ne l'appeloit que par des noms faits pour le pouvoir suprême : roi, empereur, votre majesté, et autres semblables. Morab, malgré les avertissemens de ses amis, ne pouvoit concevoir de soupçons contre un si bon frère et si pen ambitieux. Aureng Zeb le tenant un soir à souper chez lui, prolonge le repas, fait servir d'excellent vin, dont son attachement scrupuleux aux devoirs de sa religion, ne lui permettoit pas à lui-même de boire. Quand il voit son frère bien en gaîté avec un

ou deux convives qui l'avoient suivi, il se retire sous prétexte de les laisser libres. Le prince en prend jusqu'à tomber dans un profond sommeil. On fait alors sortir les deux convives, pour que Morab puisse dormir à son aise; quand il est seul, on lui ôte son sabre et son

poignard.

Aureng Zeb ne tarde pas à venir l'éveiller lui-même. Il le pousse rudement du pied. Quand le prince commence à ouvrir les yeux, il l'apostrophe en ces termes : a Quelle honte! quelle « infamie! Un roi comme toi, avoir si « peu de retenue que de s'emivrer de « la sorte. Que dira-t-on de toi et de « moi? Qu'on me prenne cet infâme, « cet ivrogne, qu'on lui lie les pieds et « les mains, et qu'on me le jette là dea dans cuver son vin ». L'ordre fut surle-champ exécuté. Quand on sut ce qui s'étoit passé, il y ent des mouvemens parmi ses troupes; mais on avoit eu soin d'y répandre des gens qui rejetèrent le tort sur Morab. On débita que dans l'ivresse, il avoit insulté son frère, qui, crainte de pire, avoit été obligé de s'en assurer; mais qu'on le relâcheroit quand il auroit cuvé son vin. En effet, il fut tire de sa première prison, mais pour étie transféré dans une citadelle.

Pudd d

((

m

pe

**v**o

nt suivi, il les laisser squ'à tomeil. On fait , pour que uise; quand lbre et son

ras à venir ousse ruderince com-'apostrophe nte! quelle toi, avoir si ennivrer de de toi et de cet infame, e les pieds et e jeue là derdre fut surn sut ce qui monvemens avoit eu som rejetèrent le a que dans frère, qui, pligé de s'en peroitquand effet, il fut mais pour delle.

Le vainqueur, après avoir pris toutes ses mesures du côté de la capitale, se mit à la poursuite de Dara. Il y apportoit tant d'ardeur, que quelquefois il se trouvoit deux ou trois lieues au-delà de ses troupen. Dans une de ces occasions, il vit venir à sa rencontre Rajah Jesseyn, qu'il savoit très-affectionné à Shah Jehan. Ce général étoit accompagné de cinq ou six mille Raspûtes. Aureng Zeb se trouva fort surpris. Comme il avoit peu de monde avec lui, le Rajah pouvoit le saisir lui-même, et mettre l'empereur en liberté. On na sait s'il n'avoit pas cette intention, car il avoit marché avec beaucoup de vîtesse, et Aureng Zeb le croyoit à Delhi. Mais il prend sur-le-champ son parti. Sans s'émouvoir, sans perdre contenance, il va droit à Jesseyn, l'appelle tout haut avec des noms d'amitié et de respect, seigneur Rajah, seigneur père, et hu dit : a Je t'attendois avec impatience. C'en « est fait, Dara est perdu. Il est tout « seul, j'ai envoye après lui, il ne peut « échapper». Puis tirant son collier de perles, il le met au cou du Rajah, et pour se défaire de lui au plutôt de bonne grâce, car il eut déjà voulu le voir bien loin, il lui dit: « Va-t-en le « plus vîte que tu pourras à Lahor m'y « attendre. Mon armée est fatiguée, « j'appréhende qu'il arrive quelque « chose. Je te fais gouverneur de la « ville, je remets tout entre tes mains. « Je te suis extrêmement obligé de ce « que tu as déjà fait pour moi. Où as-tu « laissé le traître Dara? Je saurai « m'en venger. Adieu. Fais diligence ». Etourdi par ce flux de paroles, Jesseyn comblé de faveurs, s'il avoit eu quelque dessein, s'en désiste, et Aureng Zeb continua sa poursuite; mais il chan-

o s a q p s o

q

et

pi

se

la

ba

tis

sei

ple

co

me

ce

Pa

gea d'objet.

Comme Dara s'étoit réfugié dans le Guzarat, où il étoit difficile de le vaincre, Aureng Zeb dirigea sa marche contre son autre frère Sujah. Il obtint sur lui des avantages, mais qui n'étoient pas décisifs. Un autre événement vint augmenter son embarras. Sultan Mahmúd, son fils, écouta de mauvais conseils, et prit les armes contre lui. C'étoit trop tard. Il falloit croire son grand-père quand il l'exhortoit à cette entreprise; pour lors, l'autorité de son père étant encore chancelante, il auroit pu réussir; mais en cette circonstance, Aureng Zeb put accabler son fils de toutes ses forces réunies. Il le sit prisonnier, et l'envoya languir dans une citadelle, où il mourut. A cette occasion, il fit à sul-

fatiguée, quelque eur de la tes mains. ligé de ce i. Où as-tu Je saurai liligence ». s, Jesseyn t eu quelet Aureng ais il chan-

igié dans le de le vainsa marche h. Il obtint min'étoient iement vint altan Mahauvais conelui. C'étoit grand-père entreprise; père étant it pu réusce, Aureng e toutes ses sonnier, et tadelle, où , il sit à sultan Mazum, son second fils, cette harangue paternelle : « Régner est quelque « chose de si délicat, que les rois, « doivent être presque jaloux de leur « ombre. Si vous n'êtes pas sage, il pour-« ra vons en arriver antant qu'à votre « frère. Ne me croyez pas homme à me « laisser faire ce que Shah Jehan a fait « à Jehan Ghir, son père, et ce que j'ai « fait au mien ». C'est de ce moment que tenant Morab entre ses mains, à peu près sûr d'expulser Dara et Sujah, ses deux autres frères, de l'Indostan, on de les exterminer avec leur famille, qu'il faut dater le règne d'Aureng Zeb.

En faisant garder son père avec Aureng Zeh, 6e. sultan, tontes les précautions imaginables, il lui laissa tout ce qui pouvoit lui plaire et adoucir sa captivité, son ancien appartement, ses femmes, ses chanteuses, ses mollahs pour lu. lire l'Alcoran, la compaguie de sa fille aînée, des combats d'animaux, et de tous autres divertissemens à sa volonté Il adoucit son ressentiment par des lettres obligeantes. pleines de respect et de soumission, le consultant comme son oracle, et lui témoignant toutes sortes d'égards. Sans cesse il lui envoyoit de petits présens. Par ces attentions, il le gagna si bien,

ARLEIUN UNI TENSI

que de hi-même le père lui donna souvent des choses qu'il lui avoit refusées d'abord, et qu'enfin il lui accorda le pardon et la bénédiction paternelle qu'Aureng Zeb avoit souvent deman-

C

q

se fe pl

S

lai

El

fils

de

de

Sh

siti

do

vo:

do

ġ'n

poi

pri

ver

qu'

vri

bar

« s

« I

(( 1

( L

"

dés sans pouvoir l'obtenir.

La mort de cet empereur, qui arriva six ans après sa réclusion, ne fit pas le moindre bruit dans l'empire. Il n'étoit ni bon ni mauvais ; il étoit plus indulgent que cruel. Sa passion la plus marquée a été l'avarice. Non content de s'emparer du bien des grands seigneurs à leur mort, ce qui étoit le droit de la couronne, à la vérité abusif, il paroissoit desirer ardemment les successions, et s'en occuper avec une joie indécente. Un des Omrads qui connoissoit son avidité, soupçonnant qu'à sa mort l'empereur comptant sur de grandes richesses, ne manqueroit pas de se faire apporter ses coffres, pour jouir de la vue de ce qu'ils contiendroient, distribua secrètement tous ses biens à ses parens et même à des étrangers. Dans sa dernière maladie, il fit bien fermer et sceller ses cossres, et disoit à tous ceux qui le visitoient : « Ce-« ci appartient au roi ». Ce qu'il avoit prévu arriva. Quand il fut mort, l'empereur se fit apporter avec empressement ce trésor dans l'assemblée de ses

lonna souoit refusées accorda le paternelle nt deman-

, qui arriva ne fit pas le e. Il n'étoit asindulgent s marquée a e s'emparer eurs à leur de la couil paroissoit cessions, et décente. Un son avidité, Pempereur chesses, ne apporter ses de ce qu'ils secrètement même à des maladie, il s coffres, et pient: « Cee qu'il avoit nort, l'eme empresseablée de ses courtisans. On l'onyre, et on n'y trouve que de la vicille féraille, des pierres, des haillons, des os et autres choses semblables. Shan Jehan confus ne profere pas une parole, se lève et quitte la

place.

Une femme trompa aussi son avidité. Son mari, riche marchand gentil, avoit laissé deux cent mille roupies de bien. Elle n'en donnoit qu'avec épargne à son fils, grand dissipateur. Les compagnons de plaisir du jeune homme lui persuadent d'aller se plaindre à l'empereur. Shah Jehan reçoit volontiers sa déposition, fait venir la veuve, et lui ordonne en pleine assemblée, de lui envoyer cinquante mille roupies, et d'en donner cinquaute mille à son fils, et qu'on la mette sur-le-champ dehors, pour éviter ses clameurs. La mère, surprise et dujugement, et de ce qu'on ne vent pas seulement l'entendre, s'écrie qu'elle a encore quelque chose à découvrir au roi. On la ramène, et voici sa harangue : « Dieu garde votre majesté. « Je trouve que mon fils a quelque rai-« son de vous demander le bien de son « père, paroe qu'il est son sang et le « mien, et par conséquent notre héri-« uer. Mais je voudrois b'en savoir « quelle parenté votre majesté pouvoit « avoir avec mon défunt mari, pour s'en « porter héritier ». L'empereur sourit,

et la renvoya sans rien exiger.

Shah Jehan eut le chagrin de voir ses trois fils périr par la barbarie de leur frère. La politique d'Aureng Zeb, incapable de pitié, ne lui permit pas d'épargner à l'infortuné Dara, la honte d'être donné en spectacle à la ville d'Agra. On le promena par toutes les rues, monté sur un vieil éléphant, convert d'un mauvais habit, afin que tout le monde pût le reconnoître, qu'on ne dout àt pas que c'étoit lui qui alloit subir la mort. Aureng Zeb se fit présenter Salomon, son neven, dans une audience publique, lui parla, en tira des réponses, et l'envoya dans la même citadelle que son oncle Morab, et on n'entendit plus parler ni de l'un, ni de l'autre. Quant à Sujah, poursuivi sans relâche par son frère, il n'eut d'autre parti à prendre, que de se jeter entre les bras d'un roi voisin qu'il avoit obligé, et près d'être livré par cet ingrat, il conçut l'entreprise désespérée de détrôner ce monarque, et y périt, Sultan Banka, son fils, princes, princesses, mères, enfans, tout fut exterminé. Vint ensuite le tour de la famille d'Aureng Zeb, luimême. Il fit tuer ou empoisonner Mahn la lia ba st pr

so d' ba de

de roi de de

let toi mi Al

rél

avo sion don plei des

grance,

i, pour s'en eur sourit,

in de voir arbarie de ureng  $oldsymbol{Z}eb$  , permit pas Dara, la ctacle à la par toutes éléphant, , afin que ître, qu'on ui alloit suit présenter ne audience ra des rémême citaet on n'en-, ni de l'auvi sans re-'autre parti tre les bras igé, et près , il concut étrôner ce in Banka, mères, ent ensuite le Zeb, luioner Mahmid, son fils ainé. Akbar, autre fils, pour lequel il avoit une prédilection particulière, se révolta, et le mit dans l'embarras; mais il s'en tira par un adroit stratagème : l'armée du prince étoit presque toute composée d'idolâtres; Aureng Zeb envoya dans le camp de son fils un de ses considens, chargé d'une lettre, prétendue adressée à Akbar, dans laquelle l'empereur se louoit de sa prudence d'avoir ainsi rassemblé les idolâtres, pour les passer tous au fil de l'épée, et que pour cela il s'avanceroit le lendemain. L'eunuque eut ordre de se comporter de manière à donner de l'ombrage, et à faire intercepter sa lettre. Akbar eut beau prétexter que c'étoit une ruse de son père, la division se mit dans son armée, elle se dissipa, et Akbar s'estima heureux de pouvoir se réfugier en Perse, où il fut bien reçu.

Mazum, ce filsauquel Aureng Zeb avoit donné un avis salutaire à l'occasion de Mahmúd, ou lui déplut, ou lui donna de l'ombrage. Il lui ordonna, en pleine assemblée, d'aller tuer un lion descendu des montagnes, qui faisoit de grands ravages dans la campagne. Le grand-veneur demandoit, pour le prince, des filets qu'on employoit ordinairement dans cette chasse. L'empereur répondit : « Quand j'étois jeune, je n'y « prenois pas tant de façon ». C'étoit presque dévouer son fils à la mort; mais il se tira de cette périlleuse aventure, non sans courir un grand danger. Son père, depuis ce temps, lui marqua beaucoup d'affection, et lui donna un gouvernement important, cependant en limitant son pouvoir, comme il avoit l'attention de faire à l'égard de tous ceux qu'il favorisoit. Il leur donnoit beaucoup plus d'éclat que de puissance. Si quelques-uns des Rajahs des frontières montroient de l'activité et des talens, il avoit soin de les occuper par des guerres avec les princes voisins. Ainsi, il conquit jusqu'à des royaumes; double avantage, et d'augmenter ses états, et de se procurer de la tranquillité.

Il mourut à quatre-vingt-dix ans, généralement redouté, mais aussi trèsestimé pour son assiduité à répondre lui-même aux requêtes, à rendre justice, et à s'acquitter de toutes les fonctions penibles de la royauté. Aureng Zebétoit rigide observateur de l'Alcoran Il cessa d'être sanguinaire aussitôt qu'il ne lui fut plus utile de l'être, il s'astreignit même, après ses grandes exécutions, à ne vivre que de fruits et de légumes, jusqu'à la fin de ses jours, en

de partir puta

av tic pr «

la «

bla tor jet il a

me reu per pla voô man d'y con

tant exé teni eune, je n'y ) ». C'étoit mort; mais e aventure, langer. Son lui marqua i donna un ependant en rme il avoit erd de tous eur donnoit de puissance. hs des fronité et des tacuper par des pisins. Ainsi, mes; double ses états, et quillité.

gt - dix ans, ais aussi trèsà répondre endre justice,

expiation du sang qu'il s'étoit cru obligé de verser pour régner. Mais n'auroit-il pas mieux valu ne point ambitionner un trône qu'il ne pouvoit obtenir qu'à ce prix? Il n'attachoit pas grande importance à des lois, dont ses prédécesseurs avoient rigoureusement puni la violation. On lui présenta deux jeunes gens pris errans dans les jardins du sérail. « Par où vous êtes-vous introduits, leur « demanda-t-il »? L'un répondit, par la porte, l'autre par dessus les murailles. « Qu'on les fasse sortir, dit-il, comme « ils sont entrés ». Les eunuques, semblables à ces valets officieux qui en font toujours plus qu'on ne leur commande, jeterent le second par dessus le mur, et il mourut de sa chûte.

Aureng Zeb laissa des trésors immenses, quoiqu'il les distribuât généreusement et à propos : différent de son père, qui se domoit souvent le bizarre plaisir de descendre dans des caves les fonctions voûtées, soutenues par des pilliers de Aureng Zeb marbre, où il entassoit ses richesses, et le l'Alcoran d'y demeurer des heures entières à les aussitôt qu'il contempler. Son fils fit un testament très-'être, il s'as- court. Les rois n'en devroient point faire, grandes exe tant leurs dernières volontés sont mal fruits et de exécutées. Il recommandoit de s'en ses jours, en tenir au partage du royaume qu'il avoit fait entre ses enfans, comme le seul moyen de prévenir une grande effusion de sang. Mais il sembloit prévoir que ces dispositions seroient peu respectées, et comme il ne s'embarrassoit pas des querelles que ces ambitieux auroient entre eux, il prioit senlement celui qui auroit le bonheur de parvenir à l'empire, de ne point faire de mal à Mohamed Kam Bukhsh, le plus jeune de ses fils, et sans donner précisément la prééminence à Mohamed Azem Shah, le troisième de ses fils qui étoit présent, il ordonna aux assistans de lui obéir.

Mazum, on Bahader shah, 7e. sultan. 1707.

En treize ans de temps, il passa sur le trône six empereurs, dont le premier fut le sultan Mazum, qui prit le nom de Bahader Shah, et vainquit Mohamed Azem, que leur père avoit en quelque façon désigné pour son successeur. Depuis plusieurs siècles, on n'avoit pas vu dans l'Inde d'aussi fortes armées. Mazum comptoit cent cinquante mille chevaux, cent soixante et dix-huit mille fantassins, sans les troupes auxiliaires. Azem en avoit autant. Il fut tué dans la bataille. Mazum ne régna mesix ans et mournt de maladie. Il laissa quatre fils. Les trois cadets se lignèrent contre l'aîné, qui ent le sort des armes contre lui, et fut tué, comme son oncle, dans unc ba-

n et

de

C

re

pl

en

R

ap

àI

me le seul de effusion voir que ces pectées, et pas des que-roient entre ni qui auroit rempire, de amed Kam s fils, et sans éminence à troisième de ordonna aux

il passa sur nt le premier prit le nom nquit Mohaère avoit en rson succeses , on n'avoit pries armées. iquante mille is-huit mille s auxiliaires. ut tué dans la quesix anset a quatre fils. contrel'aîné, ontre lui, et dans une bataille. Les trois frères vainqueurs ne purent s'accorder. Jehandar trouva moyen de s'emparer du trésor de son père. L'argent lui fournit des partisans et des troupes. Il triompha de ses frères, qui furent tués. Sa folle passion pour sa femme qui étoit une chanteuse, lui fit commettre des imprudences qui le perdirent. Il revêtit ses vils parens des dignités les plus importantes et les plus honorables de l'empire. Cette conduit**e** mécontenta les grands. Deux d'entre eux, qui étoient frères, et avoient beaucoup de crédit, nommés l'un Hassan, l'autre Abdallah, le firent tomber du trône, et y mirent Furrukhsir, fils d'Azem.

Les deux frères comptoient tenir seuls les rênes du gouvernement sous lui. En effet, ils jouirent quelque temps de l'autorité absolue. Furrukhsir se lassa du joug, et voulut le secouer. Ses frères le mirent en prison, le privèrent de la vue et le firent mourir. Ensuite, du château de Selim Gur, où la famille royale étoit confinée, ils tirèrent un des enfans d'Aureng Zeb, nommé Raffya, qui ne leur plut que trois mois. Ils s'en délivrèrent encore pour mettre sur le trône son frère Raffya Al Doulet, qui, peu de jours après, par une mort naturelle, le céda à Nasrod'din, cousin de Furrukhsir, Tom. 6.

qui prit le nom de Mohamed Shah, et que les frères installèrent.

Nasrod'din ou Mohamed shah. 13e.

Ils ne lui laissèrent pas plus d'autorité qu'à ses cousins; mais il ne tarda pas à sultan. 1720. recouvrerses droits. Sous prétexte d'une«

guerre, il tira Hassan d'Agra, le fit juger par les Omras, quand il le tint en campagne, et massacrer. Sur-le-champ il revient à Agra; mais Abdallah averti, avoit tiré de Selimgur un fils de Raffya, qu'il fit proclamer, et l'opposa à l'empereur avec une forte armée. La bataille fut sanglante. Abdallah blessé, tomba entre les mains de Nasrod'din, qui lui dit en colère : « Traître, qu'as-« tu fait? — Ce que j'ai fait, répondit « Abdallah, je vous ai tiré de prison, « et vous ai donné un empire. Mon frère « ayant été tué par vos ordres, comme « j'étois à la tête d'une armée, le soin « de ma conservation m'a porté à m'en « servir. La Providence vous avoit des-« tiné la victoire, usez-en comme vous « le jugerez à propos, en traitant cette « masse d'argile selon que votre ressen-« timent ou votre intérêt vous le sug-« géreront. — Mais, répliqua l'empe-« reur, quel mal yous avoit fait Furruk a hsir? - C'est, dit franchement Ab-« dallah, qu'il étoit devenu jaloux du 4 pouvoir que nous avions mon frère et

c

ei S

pa

ni

ne

qu

ma

ľé

do

vie

Dir

ed Shah,

d'autorité arda p**as** à texted'une gra, le fit il le tint en -le-champ llah averti, ls de Rafl'opposa à mée. La balah blessé, Tasrod'din, âtre , qu'asit, répondit é de prison, e. Mon frère res, comme mée, le soin porté à m'en us avoit descomme vous traitant cette votre ressenvous le sugiqua l'empefait Furruk hement Abmu jaloux da mon frère et « moi. Comme notre intérêt ne nous « permettoit pas de nous en désaisir, « nous avons cru qu'il étoit dangereux « de ne pas nous défaire de lui au plu-« tôt. Si la Providence cût permis que « nous cussions toujours agi avec autant « de prudence, nous ne serions pas ré-« duits à une sin tragique ». Le monarque l'envoya en prison, mais avec des domestiques pour le servir. Peu de jours après, il le fit transférer dans un palais, lui assigna une pension, lui forma une maison nombreuse, et lui fit donner toutes les aisances de la vie. Abdallah ne profita pas de cette générosité, il mourut deux mois après de ses blessures. Quarante-cinq, tant ses femmes que concubines, s'enfermèrent dans une maison, et se brûlèrent le jour de ses obsèques. Son empereur fut renvoyé à Selimgur.

Sous Mohamed Shah se passa un événement qui n'est ni conquête de la part de l'ennemi, ni révolte des peuples, ni révolution de gouvernement, qu'on ne sait enfin comment caractériser, et qui cependant produisit les plus grands malheurs. La conduite de ce prince à l'égard d'Abdallah marque qu'il étoit doux et indulgent, qualités qui ne conviennent peut-être pas au chef d'un empire si ébraplé. Dans une cour déchirée

1738.

par les factions, troublée par l'ambition et l'insubordination des grands, tout souffroit, mœurs, religion, police. Nulle discipline dans les troupes, nul ordre dans les finances. Le bon empereur voyoit tous ses vices, en gémissoit, mais n'avoit pas la force d'y remédier. Il lui vint dans l'idée d'appeler à son secours Nizam Al Maluck, gouverneur du Decan, homme de mérite et d'expérience, qui avoit eu la confiance d'Aureng Zeb, et qui étoit très-capable de resserrer les ressorts de cette machine relâchée, si l'empereur le secondoit; mais connoissant la foiblesse de ce prince, il ne vint pas sans répugnance.

Ce qu'il avoit prévu arriva, le rôle de réformateur est difficile par-tout; mais principalement dans les cours. Nizam trouva tout le monde prévenu contre lui. On combattoit ses idées, on se moquoit de ses plans, on ridiculisoit ses remontrances. La débauche, loin de diminuer, ne faisoit qu'augmenter, comme pour braver le réformateur. Voyant ses efforts inutiles, il dit à l'empereur, que les affaires de sa province demandoient sa présence, et quitta la cour. Il résolut de donner à cette cour dissipée et dissolue qui avoit méprisé ses conseils, un avertissement plus efficace, qui pût tirer

fai

en

qu l'I

pr

tro

K

ambition. ds, tout ice. Nulle aul ordre empercur soit, mais ier. Il lui n secours rneur du et d'expéice d'Aucapable de e machine econdoit; sse de ce pugnance. , le rôle de tout; mais rs. Nizam enu contre on se moculisoit ses loin de dier, comme Voyantses ereur, que mandoient . Il résolut ipée et disonseils, un ui pût tirer

le chef et les courtisans de la mollesse et de l'apathie où ils étoient plongés. Jusqu'alors il avoit connu les Marates dans leurs montagnes; mais il les laissa descendre dans la plaine, et porter leurs ravages jusques dans le voisinage de la capitale. Nizam fut rappelé pour mettre une digue à ce torrent. Comme c'étoit lui qui l'avoit dirigé, il n'eut pas de peine à rompre son cours et à le détourner; mais quand le danger fut passé, il ne trouva pas la cour plus souple, ni plus disposée à la réforme; au contraire il fut traité plus mal qu'auparavant. Les Omras ne manquoient aucune occasion de le choquer : quand ils le voyoient avec la gravité d'un homme de son âgo et de son caractère, ils se disoient l'un à l'autre en se moquant : «Voyez comme « danse le moine du Decan ».

Piqué encore plus qu'auparavant, il jugea à propos de leur denner cette sois une leçon si vigoureuse, qu'elle pût les faire changer de conduite. Alors régnoit en Perse le sameux Thamas Küli Kan, qui est connu par son expédition dans l'Inde, sous le nom de Nadir Shah. Ce prince profitoit de l'indolence et des troubles de la cour indienne pour s'agrandir. Il avoit pris la forteresse de Kandahar, et se trouvoit sur la fron-

tière à la tête d'une armée de cent vingtcinq mille hommes de cavalerie de diverses nations, tous endurcis aux fatigues de la guerre. Nizam tenoit le timon du gouvernement avec un titre supérieur à celui de grand-visir. De concert avec trois ou quatre seigneurs puissans qu'il s'étoit attachés, il écrivit au persan d'avancer sur Dheli, et lui applanit les difficultés. On ne sait quel motif il présenta à ce prince pour l'engager à cette entreprise. Etoit - ce de punir des courtisans insolens, de soustraire l'empereur à leur tyrannie, de secouer son indolence et sa molesse? Singulière manière de corriger son maître. Quoiqu'il en soit, if paroît que Nadir Shah ne vit, dans ce qu'on lui proposoit, que l'avantage d'une expédition glorieuse et lucrative, et il ne se trompa pas.

Tous les obstacles tomboient devant lui, les villes se rendoient, les gouverneursse soumettoient, parce que Nizam leur écriveit que l'empereur et ses favoris passoient leur vie dans la débauche du vin et des femmes, que la cour ne songeoit pas seulement à eux, qu'il n'y avoit aucun secours à en attendre, qu'ainsi ils pourvussent eux-mêmes à leur propre salut. C'étoit leur dire de traiter comme ils pourroient à leur avan-

cc

q

qı

 $\mathbf{h}_{0}$ 

ď

lei

an

ent vingtrie de diaux fatiit le timon itre supée concert s puissans au persan pplanit les ouf il préger à cette des cour-'empereur son indore manière ioiqu'il en ah ne vit, que l'avaneuse et lu-

ient devant
les gouverque Nizam
r et ses faa débauche
la cour ne
x, qu'il n'y
attendre,
x-mêmes à
ur dire de
à leur avan-

tage, et ils n'y manquoient pas. Dans toutes ces villes, sur-tout à Lahor, une des capitales, Nadir Shah trouvoit des trésors immenses autrefois enfouis, qui encourageoient ses troupes, et étoient comme des arrhes des richesses qui l'attendoient à Dheli. Les peuples qui eurent l'impeudence de se défendre, n'étant p seconrus, éprouvèrent les plus li raitemens, le pillage, le meurtre endie. Cependant quand le Persan approcha de la principale capitale, il fallut bien faire montre de quelque résistance. On opposa à Nadir Shah une armée très-considérable. Soit crainte, soit prudence, le Persan fit des propositions d'accommodement. Nizam fut celui qui les rejeta avec le plus de fierté, et qui opina contre presque tous les conseillers de Mohamed Shah pour la bataille. Sans doute la chose étoit concertée, caraprès la défaite, Nizam, qui se fit députer au camp du vainqueur pour traiter d'un accommodement, en fut reçu avec les plus grands honneurs, et des marques distinguées d'affection.

On ne sait ce qui fut conclu. Mais le lendemain, le Mogol se laissa conduire aux tentes du Persan, comme chez un ami. Nadir envoya son fils au-devant

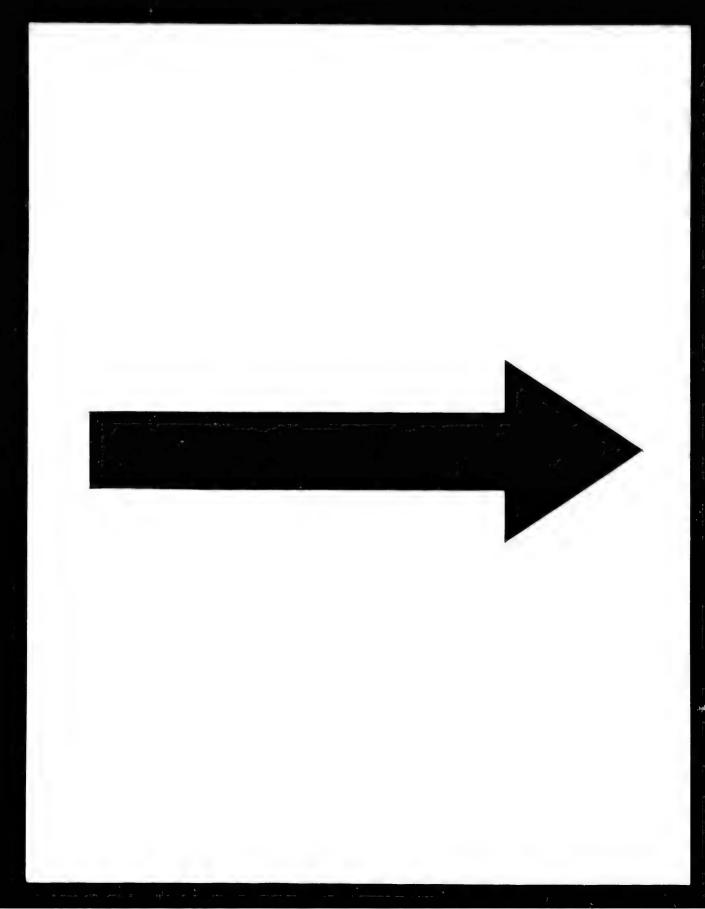



# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

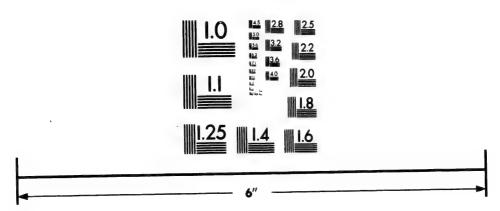

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



de lui, sortit de son pavillon pour le recevoir, et le fit asseoir à côté de lui sur le même coussin. Après les premiers complimens, il lui tint à peu près ce discours: « Il est surprenant que vous « preniez si peu de soin de vos affaires, « que malgré plusieurs lettres que je « vous ai écrites, malgré un ambassa-« deur que je vous ai envoyé, et les « assurances d'amitié que je vous ai « données, vos ministres n'aient pas « jugé à propos de me faire une réa ponse satisfaisante; que par votre « négligence à mettre une honne dis-« cipline parmi vos gens, un de mes « ambassadeurs ait été tué dans vos « états, sans vengeance. Lors même « que je suis entré dans votre empire, « vous avez paru ne penser, en aucune « façon, à vos intérêts, jusqu'à ne vous « pas mettre en peine de me faire de-« mander qui j'étois, ce que je venois « faire. Quand ensuite je me suis « avancé jusqu'à Lahor, il ne m'est « venu de votre part aucun message, « personne pour me saluer, pas même « une réponse aux complimens que je « vous avois fait faire. Vos Omras s'é-« tant enfin réveillés de leur pesante « léthargie, sont venus en tumulte pour « arrêter mes progrès, vous-même,

n pour le côté de lui s premiers eu près ce t que vous os affaires, res que je n ambassaoyé, et les je vous ai n'aient pas re une répar votre honne disun de mes é dans vos Lors même tre empire, , en aucune qu'à ne vous ne faire dee je venois e me suis il ne m'est n message, , pas même mens que je Omras s'éeur pesante amulte pour us - même,

« enflé de vos imaginations puériles, et « excité par vos folles résolutions, n'a-« vez voulu prêter l'oreille à aucune ou-« verture honorable, jusqu'à ce qu'enfin « par l'assistance de Dieu et la force des « armes, vous avez vu ce qui en est ar-« rivé ». Il lui reprocha ensuite la protection qu'il accordoit aux infidèles, au préjudice de la religion mahométane; ce qui pouvoit tomber sur les égards que Mohamed avoit pour les Européens dans ses états. Nadir conclut ainsi : « Comme la postérité de Timur « n'a ni outragé les sophis, ni fait au-« cun mal au peuple de Perse, je ne « vous ôterai pas l'empire; mais puisque « votre indolence et votre orgueil m'ont « obligé de venir de si loin, et de faire « de très-grandes dépenses, et que mes « gens se trouvent extrêmement fati-« gués par les longues marches, et man-« quent des choses nécessaires, je « venx aller à Dheli, et y rester quel-« ques jours, jusqu'à ce que mon armée « se soit rafraîchie; et qu'on m'ait payé « le Peyskkash, c'est-à-dire, la contri-« bution dont Nizam est convenu avec « moi. Après cela, je vous laisserai « prendre soin de vos propres affaires ». Les précautions de Nadir pour l'ordre dans sa marche vers Dheli, pour sa sûreté dans la ville et celle des habitans, sont un chef-d'œuvre d'habileté et de prudence. Elles auroient réussi, sans l'intrigue perfide de quelques malveillans, qui, sons prétexte de la cherté et de la rareté des subsistances, engagérent le peuple à se soulever, à tirer sur les Persans et sur Nadir lui-même. Quand il vint pour appaiser le tumulte, les coupables, avertis par la conscience de leur propre crime, se sauvèrent. La vengeance tomba sur la ville que Nadir livra à ses soldats. Ils y commircut toutes les horreurs que peuvent se permettre des barbares auxquels on avoit lâché la bride. En sept heures que dura le massacre, il périt cent cinquante mille hommes. On dit que cette expédition coûta, aux états de Mohamed, plus d'un million d'hommes, victimes d'une mort violente, sans compter ceux que tuèrent le chagrin et la misère. Nadir fit rappeler ceux qui avoient fui; mais quelle grâce! Qu'on juge de l'état de ces malheureux, en rentrant dans leurs maisons dépouillées, errans dans des ruines, agités d'inquiétudes sur le sort des parens et des amis, des semmes et des enfans qui ne paroissoient pas.

Après le pillage, on songea au Peyskkahs, qui étoit fixé environ à cinq des habid'habileté ent réussi, elques malde la cherté ices, engaer, à tirer · lui-même. le tumulte, conscience uvèrent. La eque Nadir mrent toutes e permettre voit lâché la dura le masuante mille e expédition ed, plus d'un s d'une mort que tuèrent adir fit rapmais quelle de ces maleurs maisons des ruines, sort des pammes et des pas. gea au Peysviron à cinq

milliards. On établit un bureau, où les grands vinrent discuter leur fortune. Ils payèrent sans réclamer et récriminer les uns contre les autres. Nizam seul donna vingt-cinq millions. S'il ne s'attendoit pas à cette taxe, ce fut un juste châtiment de sa sottise et de sa méchanceté. Nadir recevoit indifféremment ce qu'on lui présentoit. Tout lui étoit bon, meubles, bijoux, étoffes, chevaux, tout ce qui pouvoit s'emporter ou s'emmener, et il avoit soin que toutes les évaluations : ne fussent pas à son désavantage. Quand il eut ramassé toute la somme, il donna en particulier au Mogol les avis qu'il crut convenables, lui fit connoître ses courtisans, lui conseilla, dit-on, de se désier de Nizam. Puis, dans une audience publique, il reçut les adieux des Omras; les regardant sévèrement, il les menaça d'une seconde visite, s'ils ne se conduisoient pas mieux; salua l'assemblée, embrassa cordialement son hôte, et partit. Mohamed Shah mourut en 1748.

## PRESQU'ILE OCCIDENTALE.

Des royaumes beaucoup moins éten- Presqu'ile dus que les provinces de la presqu'île en occidentale.

468 PRESQU'ILE CCCIDENTALE.

deçà du Gange, que nous allons parcourir, fournissent beaucoup plus d'événemens, parce qu'ils ont des historiens. On ne peut douter que des pays si fertiles, si peuplés, n'aient, dans une longue suite de siècles, éprouvé des vicissitudes, de ces catastrophes qui sont l'aliment de l'histoire; mais ou elles sont ensevelies dans des archives inaccessibles, s'il y a de ces sortes de dépôts, ou conservées de mémoire par des hommes peu communicatifs, dont les voyageurs les plus curieux et les plus intéressans n'ont tiré que des confidences imparfaites. Nous allons nous-mêmes extraire de leurs récits ce qui nous y semblera de plus important.

#### DECAN.

Cette presqu'île en decà du Gange, nommée Occidentale, est séparée de l'indostan par une ligne idéale, tirée du golfe de Cambaye aux bouches du Gange. Les deux autres côtés sont enveloppés par la mer des Indes. On entre d'abord dans le Decan.

C'est un composé de plusieurs états, qui dans l'origine, ont été gouvernés ons parplus d'ées histoes pays si dans une vé des viqui sont elles sont inaccessilépôts, ou shommes yoyageurs ntéressans es impares extraire semblera

lu Gange, séparée de léale, tirée bouches du és sont enes. On entre

ieurs états, gouvernés par leurs propres Rajahs ou rois. La première expédition connue des rois de Dheli dans ces provinces, est celle de Mahmûd Shali, en 1264. Le général qu'il y laissa, devint si puissant, que son successeur se rendit indépendant du conquérant. Il partagea ses états en dixhuit parties, dont il donna le gouvernement à autant de capitaines de ses troupes, auxquels il commanda de bâtir chacun un palais dans Badir, sa capitale, et d'y laisser un fils en otage. Trop puissans pour rester long-temps fidèles, ces gouverneurs s'érigérent en souverains, et se firent des principautés plus ou moins étendues, qui se confondirent et se mêlèrent dans des guerres continuelles entre les possesseurs. Ces troubles donnèrent occasion aux. Portugais de s'y introduire, et c'est dans cette province qu'ils formèrent leurs premiers et leurs plus utiles établissemens.

### BISNAGAR.

Il seroit aussi difficile de fixer les bornes du Bisnagar que celles du Decan, parce que les guerres en ont perpétuellement changé les limites. Nous nous contenterons de donner une idée des forces et des richesses de ce pays, qu'on a nommé empire. Si les relations qu'on nous a faites ne sont pas exagérées, la capitale, nommée elle-même Bisnagar, avoit plus de douze lieues de tour, contenoit plusieurs collines dans son enceinte; mais tous les édifices étoient de terre, à l'exception des pagodes et de trois palais. Le roi de ces chaumières couvrit, en 1520, les montagnes et les plaines d'une armée de trente-cinq mille chevaux, de sept cent trente-trois mille hommes de pied, de cinq cent quatre-vingt-six éléphans qui portoient des tours avec chacune quatre hommes. A la suite de cette armée, étoient douze mille porteurs d'eau et vingt mille femmes du commun, pour le service. A Bisnagar, abordoient les marchands de tous les pays: c'étoit l'endroit le plus célèbre de tout l'Orient, pour le commerce des diamans. Quand cette ville fut détruite par des princes ligués, qui tuèrent l'empereur, âgé de quatre-vingt-seize ans, en 1565, les vainqueurs passèrent cinq mois à la piller; mais les habitans en avoient retiré le meilleur butin. Dans le court espace de trois jours, ils en avoient fait sortir quinze cent cinquante éléphans,

une idée ce pays, relations as exagélle-même lieues de lines dans es édifices n des paroi de ces , les monarmée de e sept cent e pied, de éphans qui une quatre tte armée, rs d'eau et mun, pour ordoient les c'étoit l'enst l'Orient, ans. Quand des princes eur , âgé de 1565, les mois à la en avoient ans le court avoient fait e éléphans,

chargés d'argent et de joyaux pour plus de cent millions, sans compter le trône royal destiné aux cérémonies, d'un prix inestimable. Cependant les pillards y trouvèrent encore un diamant de la grosseur d'un œuf ordinaire, qui servoit de support à l'aigrette du cheval du roi, un autre un peu moins gros, et d'autres bijoux d'une incroyable valeur. Toutes ces exagérations ne sont point rares dans les récits des Indiens, et l'on en

verra encore des exemples.

Le souba de Decan, souverain de ces provinces, habite la ville d'Asem Abad, dénuée de fortifications et murailles, mais toute ombragée d'arbres, et située dans un pays charmant. Il y a d'autres villes et des citadelles bien munies. Les pagodes d'Elora-sont très-fameuses : c'est un espace rempli de tombeaux, de chapelles, de temples spacieux, où on voit une infinité de figures taillées dans le roc, ouvrage gigantesque, qui semble surpasser les forces humaines. Ceux qui sont familiarisés avec la connoissance des colosses d'Egypte, admirent encore ceux-ci. Les Indiens de ces cantons marient leurs enfans à quatre ou cinq ans, permettent au mari d'habiter avec la femme lorsqu'elle a huit ans et lui dix; mais les femmes qui conçoivent de si bonne heure, cessent de même dès l'age de trente, et portent déjà alors sur leur front les rides de la vieillesse.

#### VISAPOUR.

La position du royaume de Visapour se connoîtra par l'indication de ses principales villes, dont les noms sont presque tous familiers aux Européens. Damor, place forte appartenant aux Portugais; l'île Salcete, pleine de monumens antiques taillés dans le roc; Bombay, le meilleur port des Anglais; Goa, on arrivent les flottes portugaises. Les Hollandais ont porté une grande atteinte au commerce de cette nation sur cette côte, en envahissant une graude partie de ses possessions. Les Anglais ont aussi augmenté le leur, en prolongeant leur domination jusqu'à Surate. Enfin, le derrière de ces parages est possedé par les Marates, qui, dans quelques endroits, descendent jusqu'à la mer. Le royaume de Visapour, après avoir été long-temps gouverné par des monarques Patans, tomba entre les mains d'Aureng Zeb. Il étoit divisé , cessent it portent des de la

de Visation de ses noms sont Européens. enant aux ne de moas le roc; es Anglais; ortugaises. ane grande ette nation issant une ssions. Les le leur , en on jusqu'à de ces paarates, qui, descendent e Visapour, ouverné par baiba entre étoit divisé par des factions dont ce prince profita. Les rois se défiant de leurs compatriotes, donnoient le gouvernement à des Caffres, dont quelques-uns même s'élevèrent à la dignité de protecteurs du royaume, pendant les minorités; mais les seigneurs, jaloux de ces noirs, se révoltèrent, se réunirent, et donn èrent lieu à l'usurpation du trône, qui leur fut indifférente, parce que sous le gouvernement étranger, ils n'en conservèrent que plus surement leur puissance, chacun dans leur canton.

#### MARATES.

Les Marates, qu'on nomme aussi Gamins, vivent dans les montagnes qui bordent le Visapour, le Carnate, et d'autres contrées limitrophes aux états du Mogol, ou qui en font partie. Ces montagnes sont fertiles, très-peuplées semées de quantité de plateaux, entourées de vallées profondes, qui sont des forteresses naturelles, supérieures à celles de l'art. Dans les pâturages qui environnoient les hauteurs, se nourrissent des haras nombreux. Aussi la cavalerie fait-elle la principale force de ces peuples. Elle rend leurs irruptions dans les plaines aussi soudaines qu'impétueuses. Il y a peu de mahométans entre eux. La religion dominante est la payenne, celle des anciens Indiens dont ils descendent. Ils sont gouvernés par des rajahs, qu'on croit indépendans les uns des autres, ou membres d'une espèce de république fédérative, qui entretient une régence, ou conseil, où se discutent les intérêts communs, mais sans que le chef, s'il y en a, ou la collection des membres de ce sénat exerce aucune autorité sur les peuples

soumis à chaque rajah.

Telle est à peu près l'idée qu'on peut se former des Marates, qui ne laissent pénétrer les voyageurs dans leurs montagnes qu'avec précaution, et qui ne sont guères connus que par leurs ravages. Ils ont eu du temps d'Aureng Zeb, un chef célèbre, nommé Sévaji, anssi traître et rusé que vaillant soldat et bon général. Malheur à qui se fioit à sa candeur et à sa bonne foi apparente! Il écrivit un jour à Abdol Kan, général du roi de Visapour, dont il redoutoit la capacité, qu'il ne vouloit pas s'attaquer à un si habile homme, qu'il le prioit seulement de lui donner sûreté pour aller lui baiser les pieds. Le conirruptions
les qu'inlhométans
inante est
lis Indiens
gouvernés
dépendans
bres d'une
ative, qui
conseil, où
nuns, mais
a, ou la
les péuples

qu'on peut ne laissent leurs monet qui ne r leurs rad'Aureng mé Sévaji, llant soldat i se fioit à sa pparente! H m, général il redoutoit t pas s'attane , qu'il le nner sûreté ds. Le con-

fiant Abdol Kan lui désigne un endroit où il arrive avec une foible escorte, pendant que Sévaji, avoit fait cacher un détachement considérable. Le rajah approche, admire le grand homme, se prosterne à ses pieds, marque cependant quelque crainte : « Peut-être, dit-il, « mon seigneur en veut à ma vie ». Pour le rassurer, le général remet à son page son épée et son poignard. Aussitôt Sévaji se jette sur lui et lui perce le cœur. Il comptoit si sort sur ses sourberies, qu'il écrivit à un général mogol qui le serroit de près, qu'il lui conseilloit de se retirer, parce que tôt ou tard il scroit pris dans les piéges qu'il lui tendoit, et le mogol le crut. Pour piller Surate, qu'il appeloit sa trésorerie, il alla lui-même, presque seul, déguisé en Fakir, jusques dans la ville, examiner les passages, et fixer son plan d'attaque. Sévaji s'empara par trois fois de cette ville, et chaque fois y sit un butin immense. Afin d'y arriver plus promptement, il demandoit le passage an rajah de Ramnagar, qui le lui accordoit de bonne grâce. Sévaji se lassa de cette espèce de servitude, et s'empara des états du rajah. A ceux qui lui faisoient reproche de cette perfidie, il répondit : « il est naturel que j'aie les cless de mon

TE I UN

a trésor ». Sévaji échappa des mains d'Aureng Zeb, qui auroit bien voulu le faire mourir, mais qui n'osa, de peur de s'attirer sur les bras tous les autres rajahs marates, dont il étoit fort estimé. Cet empereur l'appeloit son rat de montagne, parce qu'il savoit s'y blotir, quand il étoit serré de trop près. Ce capitaine combattit seulement lorsque le stratagème ne pouvoit lui réussir. Sa meilleure manière de vaincre ses ennemis étoit de les corrompre; aussi il n'epargnoit pas l'argent pour faire tomber les murs, ouvrir les forteresses, et tourner les garnisons, les armées même, contre ceux qui le commandoient. Malgré sa bravoure, il n'étoit point homme à s'exposer à un danger inutile. Se voyant provoqué dans une bataille, par le fils de cet Abbol qu'il avoit assassiné, et qui lui crioit : « A moi, traître, lache « Sévaji ». Il se retourna froidement, et dit : « C'est un jeune fou, que « quelque autre l'expédie ». Les successeurs de ce rajah sont devenus trèspuissans. Sous eux, les Marates ont repoussé au loin les Mogols, ont envahi des royaumes, et fait trembler les établissemens européens.

des mains n voulu le de peur de les autres ort estimé. n rat de s'y blotir, rès. Ce calorsque le réussir. Sa e ses enneaussi il n'eaire tomber ses, et tourées même, doient. Maloint homme e. Se voyant , par le fils ssiné, et qui aître, lache roidement, e fou, que b). Les sucevenus très-Marates ont , ont envahi

oler les éta-

#### GOLCONDE.

Des fruits de toute espèce, du raisin même, dont on fait du bon vin, abondance de riz et d'autres grains, qu'on recueille deux fois l'an, des mines de diamans : telles sont les richesses du royaume de Golconde. Le gibier, la volaille y sont à si bas prix, qu'ils se donnent plutôt qu'ils ne se vendent. Ce climat n'est pas fort sain. Les terres, trop inondées de pluies chaudes, envoient des exhalaisons nuisibles, mais aussi ces arrosemens portent avec eux le germe d'une fécondité inépuisable. Les ourahs s'annoncent par un faste étonnant. Jamais ils ne paroissent dans la ville que précédés par deux éléphans décorés de bannières. A une certaine distance marchent soixante cavaliers, suivis par d'autres qui sonnent de la trompette, et jouent du fifre. L'omrah vient après à cheval, entouré de valets de pied : l'un porte le parasol sur la tête de son maître, l'autre sa pipe; d'autres chassent les mouches, et la pompe finit par deux timbaliers sur des chameaux. Dans le cortége se voit ordinairement

un palanquin où le seigneur s'étend, un bouquet à la main et amant sa pipe. Leurs richesses sont modigieuses; on en cite un qui avoit, entre autres, quatre

cents pesant de diamans.

Cette richesse les a quelquefois rendus maîtres du trône, c'est-à-dire leur a fourni les moyens d'y placer les princes qu'ils croyoient pouvoir gouverner plus facilement. Un roi gratifié du sceptre par deux omrhas dans cette intention, vint à bout de se désaire d'eux sans qu'ils pussent le taxer d'ingratitude. Il partagea entre eux deux la puissance, persuadé qu'ils ne tarderoient pas à se désier l'un de l'autre, et à devenir ennemis, ce qui arriva. De peur qu'ils ne s'apercussent qu'il méditoit de se rendre le maître, il se livra aux plaisirs que ses ministres lui préparoient à l'envi; mais pendant qu'ils le croyoient plongé dans la léthargie de la volupté, il s'instruisoit en secret de l'état de son royaume. Leur rivalité, n'étant point contenue par l'autorité du roi, qui fermoit les yeux sur leurs déportemens, éclata en querelles personnelles. Ils se permirent, jusques dans le palais royal, des altercations scandaleuses, qui autorisèrent le monarque à châtier l'un, à expulser l'autre, et à recouvrer, sans troubles et

etend, un te sa pipe. ieuses; on res, quatre

uefois renà-dire leur r les princes verner plus du sceptre intention, d'eux sans gratitude. Il puissance, ent pas à se devenir eneur qu'ils ne de se rendre aisirs que ses l'envi; mais plongé dans s'instruisoit on royaume. nt contenue i fermoit les ns , éclata en se permirent, l, des alterautorisèrent n, à expulser ns troubles et sans essusion de sang, le pouvoir qu'ils avoient usurpé. Aureng Zeb s'empara de ce royaume vers 1695. Les rois y ont reparu et y subsistent encore.

### CANARA.

Le Canara, tenant aux montagnes des Gattes, à un air pur, joint la fertilité. Ses forêts nourrissent des éléphans sauvages. Ce pays, jusqu'à nos jours, a été gouverné par des femmes. La reine pouvoit épouser qui elle vouloit; mais le mari n'avoit aucune part aux affaires. Les Canariens ont la taille médiocre, le teint basané, peu de barbe; ils portent les cheveux longs, sont bons soldats, combattent avec méthode; ils ont un ordre de nobles qu'on appelle Naires. Leur langue est la langue commune de toute la côte. Les veuves des naires se brûlent, excepté la reine. Les dévôts se sacrifient à leurs Dieux, en se faisant écraser sous les charriots qui les portent, on dépècer par les crochets, faulx, sabres et autres instrumens tranchans dont les roues sont armées. On

est très-libre dans ce pays; on va, on vient, sans être exposé à aucune inquisition. Le vol est sévèrement puni. Les Portugais y sont répandus, mais c'est la lie de la nation, et leurs prêtres sont la honte du christianisme.

FIN DU TOME SIXIÈME.

; on va,
à aucune
ment puni.
dus, mais
urs prêtres
ne.

# TABLE

## DES TITRES DU TOME VI.

| 'ARABES,            | pag.  | 1.           |
|---------------------|-------|--------------|
| Turcs,              |       | 168.         |
| Tartares,           |       | 186.         |
| Mogols,             | e 49  | 195.         |
| Kalkas ou Kalmouks, | 1.4.6 | 260.         |
| Eluths,             |       | 262.         |
| Kipjaks,            | 1-2   | 264.         |
| Usbeks ,            |       | <b>2</b> 65. |
| Crimée,             |       | 266.         |
| Bukharie,           |       | 267          |
| Iran,               | •     | 279.         |
| Perse,              |       | 323.         |
| Ormuz,              | •     | 394.         |
| Turkmans,           |       | 396.         |
| Usbeks,             | •     | 398.         |
| Inde,               |       | 403.         |
| Tom. 6.             | x     |              |

#### TABLE.

| Indostan,           |      | <b>4o3.</b> |
|---------------------|------|-------------|
| Presqu'île occident | ale, | 467.        |
| Decan,              |      | 458.        |
| Bisnagar,           |      | 469.        |
| Visapour,           |      | 472.        |
| Marates,            |      | 473.        |
| Golconde,           | 1 2  | 477.        |
| Camara,             |      | 479.        |

Fin de la Table du Tome VI.

4o3.

467. 458. 469.

472. 473.

477. 479.

me VI.